



THE GETTY CENTER LIBRARY

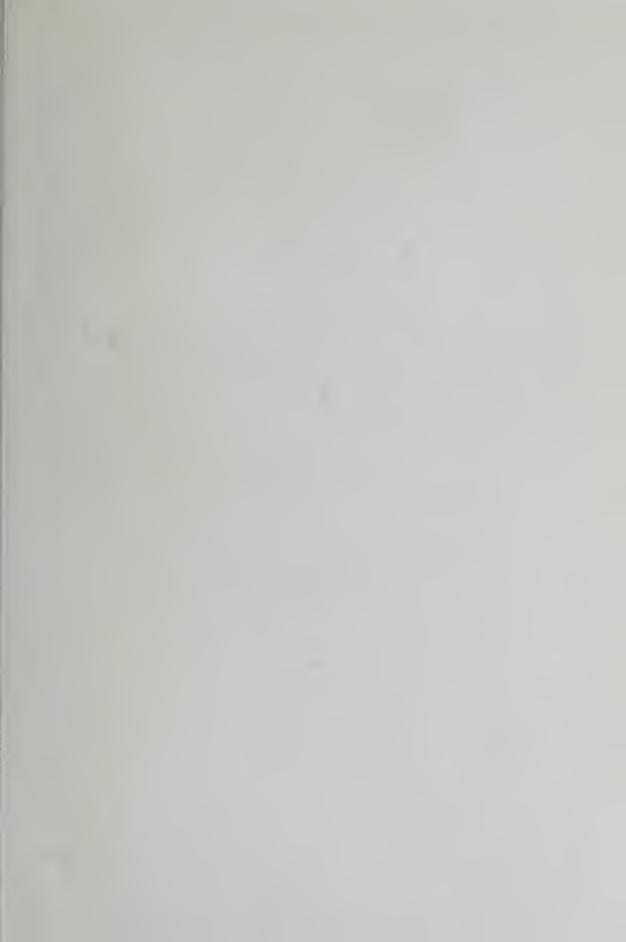



-3020 F

## ANNALEN

VAN DEN

## OUDHEIDKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAAS.

D. 24.

## ANNALES

рU

CERCLE ARCHÉOLOGIQUE
DU PAYS DE WAES.

T. 24.

| In alle zijne uitgaven, is de Kring in geenen deele verantwoordelijk voor de denkwijze door de schrijvers uitgedrukt. (Art. 31 der Statuten). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |
| Dans toutes ses publications, le Cercle n'est unflement responsable des opinions émises par les auteurs. (Art. 31 des Statuts).               |





### Leden van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas

VOOR HET JAAR 1905-1906.

#### BESTURENDE COMMISSIE.

- MM. G. Willemsen, griffier der Handelsrechtbank te Sint-Nikolaas, Voorzitter.
  - H. Van Hooff, nijveraar te Lokeren, Ondervoorzitter.
  - C. De Bock-Banwens, notaris te Sinay, Ondervoorzitter.
  - Jos. Reynaert, professor van wijsbegeerte in het Klein Seminarie te Sint-Nikolaas, Sekretaris.
  - K. Heyndricky, doctor in de rechten en gemeentesecretaris te Sint-Nikolaas, Penningmeester.
  - A. De Cock, grondeigenaar te Sint-Nikolaas, Bewaarder der archieven en Bibliothekaris.
  - J. De Ryck, geneesheer te Sint-Nikolaas, Lid der Commissie.
  - F. Annuert, rustend pastoor te Stekene, Lid der Commissie.
  - Th. De Decker, vrederechter te Temsche, Lid der Commissie.
  - V. Van Haelst, vrederechter te Beveren, Lid der Commissie.
  - Jh. Van Naemen, zoon, eigenaar te Sint-Nikolaas, Lid der Commissie.

#### EERELEDEN.

- Louis de Pauw, algemeene bewaarder der verzamelingen der Vrije floogeschool van Brussel.
- Z. E. H. Kannnnik G. van Caster, ondheidkundige te Mechelen.
- Th. Morel de Westgaver, grondeigenaar te Oostacker.
- Z. E. H. Kamminik G. van den Gheyn, Bestnurder van S<sup>e</sup> Lievens gesticht te Gent.

#### LEDEN.

- Z. D. H. Mgr A. Stillemans, Bisschop van Gent.
- Z. D. H. Mgr de Prins K. van Arenberg, te Brussel.
- Em. Meert, vrederechter te Sint-Nikolaas.

Meyrouw Gr. De Puysselaer-Laenen, boekdrukker te Sint-Nikolaas.

- MM. J. Geerts, ingenieur principaal te Gent.
  - J. Verwilghen-Hijde, commissaris der arrondissementen Sint-Nikolaas en Dendermonde te Sint-Nikolaas.
  - Al. Van Bogaert, pastoor te Wichelen.
  - Al. Antheunis, bestuurder van het spinhuis te Sint-Nikolaas.
  - Ed. Prisse de Limburg-Stirum, ingenieur te Schaarbeek, Brussel. Edgar Vercruysse, nijveraar te Antwerpen.

Mejufvrouw Elisa Percy, grondeigenares te Sint-Nikolaas.

- MM. St. Verwilghen, advokaat te Sint-Nikolaas.
  - A. Blomme, voorzitter der Rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde.
  - Graaf Thierry de Limburg-Stirum de Thiennes, grondeigenaar te Brussel, Senator.
  - Jh. Van Naemen-Maertens burgemeester en volksvertegenwoordiger te Sint-Nikolaas.

Burggraaf S. Vilain XIIII, burgemeester en grondeigenaar te Basel. Burggraaf Jul. Le Boucq de Beaudignies, grondeigenaar te Cruybeke.

J. Nobels-Janssens, nijveraar te Sint-Nikolaas.

Em. Geerts, notaris en schepen te Sint-Nikolaus.

Th. Libbrecht-Van Naemen, advokaat te Gent.

- A. Vandenbroeck-Vogelvanger, grondeigenaar te Sint-Nikolaas.
- E. Stas, nijveraar te Rupelmonde.

Leo Braeckman, grondeigenaar te Temsehe.

II. Raemdonck, notaris en burgemeester te Sint-Gillis (Waas).

Jules van Pottelsberghe de la Potterie, grondeigenaar te Brugge.

Graaf Fl. de Bronchoven de Bergevek, senator te Beveren.

- C.-A. Van Necke, pastoor-deken te Sint-Nikolaas.
- P. De Meerleer, pastoor van O. L. V. kerk te Sint-Nikolaas.

Anatole Reynaert, geneesheer en schepen te Sint-Nikolaas.

Baron E. Prisse, grondeigenaar te Luik.

Em. Bellemans, notaris, provinciaal en gemeenteraadslid te Sint-Nikolaas.

L. Smet-Verdurmen, grondeigenaar te Sint-Nikolaas.

Heyndrickx-De Valcke, gemeentevaadslid te Sint-Nikolaas.

- H. Seghers, geneesheer en schepen te Sinay.
- Fl. Verdurmen-Bocklandt, voorzitter van den Werkrechtersraad en grondeigenaar te Sint-Nikolaas.

Ach. Deshayes-Verdbois, wijnhandelaar te Sint-Nikolaas.

J. Lammens, senator te Gent.

MM. Jh. Stoop-Poodts, grondeigenaar te Sint-Nikolaas.

Aimé Boëvé, advokaat en gemeenteraadslid te Sint-Nikolaas.

A. Andries, nijveraar te Temsche.

Ridder Em. de Neve de Roden, burgemeester en grondeigenaar te Waasmunster.

Ant. Janssens, grondeigenaar te Sint-Nikolaas.

Edm. Dhanens, advokaat en majoor-bevelhebber der Burgerwacht te Sint-Nikolaas.

Jh. Wauters, provinciaal raadslid en burgemeester te Temsche.

Ad. Deckers, geneesheer en burgemeester te Melsele.

Aug. Raemdonck, volksvertegenwoordiger te Lokeren.

G. van Winckel, notaris en provinciaal raadslid te Stekene.

A. Roclens, burgemeester en geneesheer te Rupelmonde.

Leo De Ryck, geneesheer te Temsche.

Alf. De Schryver, bestierder der zusters van het hospitaal te Sint-Nikolaas.

Ridder Am. de Ghellinck d'Elseghem, burgemeester en grondeigenaar te Elseghem.

Gustaaf Maes, nijveraar te Lokeren.

- A. Verwilghen-Vandenbroeck, advokaat, lid van de bestendige afvaardiging van den provincialen raad van Oost-Vlaanderen te Sint-Nikolaas.
- J. Van Wtberghe, grondeigenaar te Sint-Nikolaas.
- M. De Smedt, geneesheer en schepen te Sint-Nikolaas.

Luciaan Revehler, nijveraar te Sint-Nikolaas.

Meiufyrouw Lucia Van Naemen, grondeigenares te Sint-Nikolaas.

MM. Jh. Raemdonck, grondeigenaar te Lokeren.

Prosper Thuysbaert, notaris en burgemeester te Lokeren.

E. Mertens-Erix, burgemeester en senator te Cruybeke.

Ern. Van Haelst, notaris en burgemeester te Zwijndrecht.

Graaf de Bergeyck-Moretus, grondeigenaar te Antwerpen.

Burggraaf Georges Vilain XIIII, grondeigenaar te Basel.

Victor Vandenbroeck, nijveraar te Sint-Nikolaas.

Em. De Cleene-Stoop, burgemeester te Nieukerken.

Fl. Meskens, letterkundige te Sint-Nikolaas.

J. Van Mieghem, eere-griffier te Sint-Nikolaas.

Gaston Lescornez, fabrikant te Sint-Nikolaas.

Florent Cooreman, advokaat te Sint-Nikolaas.

Georges Martens, griffier van het Vredegerecht te Lokeren.

August Sloor, kunstschilder te Temsche.

MM. Henri Hendericky, nijveraar te Sint-Nikolaas.

Karel Mabille, grondeigenaar te Sint-Nikolaas.

Henri Phylaert, notarisklerk te Sint-Nikolaas.

Meyronw Leonard Seghers-Heyndericky, grondeigenares te Sint-Nikolaas.

MM. Alfons Poppe, schepen en grondeigenaar te Sint-Nikolaas.

Lucien Reynaerts, nijveraar te Temsche.

Leo Quintyn, onderpastoor van O. L. V. te Sint-Nikolaas.

Van de Walle, onderpastoor van Sint-Joseph te Sint-Nikolaas.

Mevrouw Van Damme-De Wilde, grondeigenares te Belcele.

MM. Joseph Horenbandt, bestimitder der Teeken-Akademie te Sint-Nikolaas.

Heuri Dhanens-Nobels, handelaar te Sint-Nikolaas.

Edmond Van den Berghe, onderpastoor der Primaire kerk te Sint-Nikolaas.

Ach. Behaegel-Denys, nijveraar te Sint-Nikolaas.

Fl. Van der Poorten, onderpastoor der Primaire kerk te Sint-Nikolaas.

Denis De Mulder, onderpastoor der Primaire kerk te Sint-Nikolaas.

Camille de Lobelle, onderpastoor der Primaire kerk te Sint-Nikolaas.

Joseph Van Goev, kandidaat-notaris te Melsele.

Raymond De Groote, superior van het Klein Seminarie te Sint-Nikolaas.

André Janssens, bonwkundige te Sint-Nikolaas.

Joseph De Moor-Verest, bronwer te Sint-Nikolaas.

Jan Verwilghen-De Reu, rechter bij de Rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde.

Jos. Casteel, nijveraar en gemeenteraadslid te Sint-Nikolaas.

Albert Maillet, advokaat te Sint-Nikolaas.

Xaveer Janssens, advokaat te Sint-Nikolaas.

Pierre Janssens, nijveraar te Smt-Nikolaas.

Paul De Decker, geneesheer en gemeenteraadslid te Sint-Nikolaas.

Emiel Van Haver, boekdrukker te Sint-Nikolaas.

de Browne de Tiège, grondeigenaar te Beveren-Waas.

Van Geeteruven-Van Brussel, geneeslieer te Lokeren.

Joseph Noens, bijzondere te Sint-Nikolaus.

H. Van der Spurt, nijveraar te Sint-Nikolaas.

Jos. Van de Vyver, grondeigenaar te Sint-Nikolaas.

Em. Dilis, koopman te Antwerpen.

Arthur Wanters, secretaris van het gemeentemuseum te Lokeren.

Jan Buytaert, vrederechter te Sint-Gillis-Waas.

MM. Jos. Velle, boekhouder te Antwerpen.

Edmond Van der Schneren, gemeentesecretaris te llaasdonek.

Victor Lapage, bestuurder der Steenbakkerijen van Thielrode, te Temsche.

Leon Meert, nijveraar te Sint-Nikolaas.

Ch. Strybol-Vercruyssen, boekdrukker te Sint-Nikolaas.

Michel Ansiaux, ontvanger der Registratie te Sint-Nikolaas.

Jos. Van Poecke, drogist te Sint-Nikolaas.

Raym. Spelcers, geneesheer te Sint-Nikolaas.

E. II. de Sutter, bestuurder der scholen te Temsche.

Jos. Criez, hulpgriffier der Handelsrechtbank te Sint-Nikolaas.

Raymond De Groodt, koopman te Cruybeke, Bakkersveer.

Henri De Windt, bijzondere te Sint-Nikolaas.

Joseph Belpaire-De Decker, koopman te Sint-Nikolaas.

Fernand Van Goethem, bouwkundige te Sint-Nikolaas.

Maurice Van Damme, nijveraar en schepen te Lokeren.

Hubert De Pesseroey, advokaat te Lokeren.

Felix Willemsen, bijzondere te Sint-Nikolaas.

Em. Van Raemdonck, landbouwingenieur te Temsche.

Leon Diederickx, apotheker te Sint-Nikolaas.

Het Plaatselijk Bestuur der stad Lokeren.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Rupelmonde.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Thielrode.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Nieukerken.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Doel.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Beveren.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Belcele.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Temsche.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Verrebroeck.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Haasdonck.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Cruybeke.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Vracene.

Het Plaatselijk Bestuur der gemeente Elversele.



# LES ÉVÉNEMENTS DE 1830—1831.

Lorsqu'après la chute de Napoléon 1, la Conférence de Londres fixa le 20 Juin 1814 les conditions de la réunion des Pays-Bas et de la Belgique, et lorsque le 9 Juin 1815 le traité de Vienne ratifia l'établissement du nouveau royaume, les Puissauces ne consacrèrent ni un mariage d'amour, ni même un mariage de raisou, mais bien un mariage forcé.

Les nouveaux époux étaient tous deux fort riches, mais leurs caractères étaient absolument incompatibles. Aussi les maleuteudus ne tardèrent-ils pas à surgir entre eux, pour aboutir d'abord à une haine profonde et ensuite à un divorce éclatant.

Les causes de la Révolution de 1850 sont trop connues pour que nous voulions les énumérer dans cette très modeste étude d'intérêt purement local. Qu'il nous soit permis cependant d'en citer les principales.

Les démélès de Guillaume I avec le clergé Catholique Romain de Belgique naquirent dès la promulgation de la Loi Fondamentale et se perpétuèrent pendant toute la durée de la réunion de la Belgique et de la Hollande.

La Loi Fondamentale avait été imposée aux Belges, le Jury avait été aboli, la publicité des débats judiciaires avait été fortement restreinte, l'inamovibilité des Juges n'existait plus en fait, les magistrats qui moutraient quelque indépendance étaient impitoyablement disgraciés, tandis que la servilité des autres était un titre aux récompenses du Gouvernement.

La liberté de la Presse n'était plus qu'un vain mot. Les journalistes étaieut constamment menacés de peines qui allaient d'une année de prison et six heures de carcan, jusqu'au bannissement et à la peine de mort. Toute critique des actes du Gouvernement était considérée comme un crime.

Des Impôts furent établis sans le concours de la Nation. Des taxes frappaient le pain, des accises exorbitantes pesaient sur la mouture et l'abatage.

La nomination aux Magistratures urbaines avait été usurpée par le Gouvernement.

Les décisions des États Provinciaux étaient soumises au veto des Gouverneurs.

Les fonctionnaires, membres des États Généraux, qui ne votaient pas selon le cœur du Gouvernement étaient irrémédiablement destitués et cette révocation entrainait pour eux la perte de leurs droits politiques.

La liberté de l'Enseignement n'exista plus.

Le Hollandais fut rendu obligatoire dans tous les domaines : Justice, Armée, Administration etc.

Les fonctions publiques étaient presque toutes confiées à des Hollandais, à l'exclusion systématique des Belges.

Nous pourrions continuer l'énumération des griefs des habitants du Pays-Bas méridionaux contre le Gouvernement existant, mais nous sortirions du cadre que nous nous sommes tracé. Nous n'avons pour but que d'examiner quelle fut la répercussion des événements d'Août et de Septembre à St. Nicolas et de rechercher, dans la mesure du possible, quel y était alors l'état des esprits.

A l'époque dont nous nous occupons St. Nicolas était une ville de 16386 habitants. Le compte communal de 1829 fut cloturé dans la séance du Conseil de Régence du 22 Septembre 1830 (1) comme suit : Recettes fl. 58448.025/8, Dépenses fl. 55254.27, soit un boni de fl. 5195.755/8.

La dette communale était fort minime, et ce que les Magistrats communaux d'alors nommaient la dette consolidée (gevestigde schuld) exigeait un service d'intérêts qui se décompose ainsi :

Pensions Communales fl. 256.25 Intérêts de Reutes et d'Emprunts 4025.80 Gratification au Commissaire de Police 409.18

fl. 1369.23 (2)

Ce qui à part les pensions et gratifications fait présumer au taux de 5  $^{\circ}/_{\circ}$  une dette communale de fl. 20476.—

C'était donc une situation financière on ne peut plus prospère.

<sup>(1)</sup> Arch. Comm. de St. Nicolas (secrétariat) — Rég. Resolution van den Regerings Raad van 50 Maart 1827 tot 22 October 1830.

<sup>(2)</sup> Ibid - Ibid - Séance du 16 Novembre 1829.

D'antre part l'Industrie avait fait des progrès énormes, et le bienêtre était général puisque le budjet de la chambre des panvres se soldait en boni par fl. 1.63 et ne comportait en dépenses que fl. 9644.15 (1).

En 1829 le pays tout entier fut secoué par un mouvement qui, de longue main, avait été méthodiquement organisé; St. Nicolas et le Pays de Waes y participèrent.

Dans le courant de cette année la pétition adressée à la 2º Chambre, réclamant l'établissement de la responsabilité ministérielle et la cessation des abus, se couvrit à St. Nicolas de 2122 signatures. Le chroniqueur contemporain (2) auquel nons empruntons la plupart des détails que nons donnons ici, ajoute que les administrations ne s'étaient pas attendues à semblable résultat, aussi organisèrent-elles un contrepétitionnement. Elles firent circuler une nouvelle requête en usant de menaces coutre les signataires de la première supplique. Cette contrepétition était tissée sur un métier romain (op cen Romeyns getoux geweven) dit van Aelst. Elle était grande et lourde, mais sans force.

Comme ce nouveau mouvement ne rénssissait pas suivant les désirs de la Municipalité, on déposa la pétition à l'anberge « den Anker » à côté d'un tonneau de bière, tachant d'obtenir des signatures, soit par ruse, soit par menaces. Rien n'aida. Mème si Ciceron en personne, dit van Aelst, s'était avisé de défendre dans les carrefours les projets de Manilius, le résultat cût été le même.

Le pétitionnement protestataire continua et les signatures se récoltèrent nombreuses : 806 à Stekene, 550 à St. Gilles, 415 à Calloo, pour ne citer que ces communes.

Malheureusement ces remontrances furent jetées au panier pour le plus grand malheur du Roi, dont les conseillers regretteront tonte leur vie leur stupide insonciance (... en zullen den uytslag van hunne dwaeze onagtzaemheyd naerdien geheel hun leven betreuren...)

Le souvenir du pétitionnement de 1829 est perpétné par une lithographie d'après J. Geirnaert. Nous la reproduisons ci contre (5).

La population, cependant, continuait à vivre son existence calme et tranquille, interrompue de temps en temps par quelque événement qui venait troubler cette quiétude.

<sup>(1)</sup> Ibid — Ibid — Séance du 27 Janvier 1830.

<sup>(2)</sup> Kronyke van van Aelst — Ms. de la Bibliothèque du Cercle Archéologique du Pays de Waes — Sub A° 1829.

<sup>(5)</sup> Nom reitérons nos remerciments à M. Albert Fels qui a bien voulu nous communiquer cette lithographie.

Le 26 Mars 1850 (i) Pierre van Remoortere-Dhaen, nomme Bourgmestre par le Roi des Pays-Bas, après avoir prêté serment entre les mains du Gouverneur de la province, fit son entrée soleunelle à St. Nicolas, Les Echevins et les membres du Conseil de Régence se rendirent en carosse à la rencontre du nouveau Bourgmestre jusqu'au Nachtegaal, près de Belcele. Ils étaient accompagués de la musique de la « Schuttery », de la chambre de Rhétorique avec ses drapeaux, sa masse et sou blason, ce dernier porté par deux fillettes vétues de blanc (Maegdekens). Faisaient aussi partie du Cortège : les maîtres d'école avec leurs élèves, l'Académie de dessin, aussi avec tous les élèves, toutes les Gildes avec leurs bannières, l'Harmonie communale en costume de « schutters ». Les rues où le cortège devait passer étaient magnifiquement ornées. Au « Hazewind » s'elevait un arc de triomphe composé de branches vertes et de fleurs. Rue Neuve, devant la maison du receveur des contributions, Kervyn, se dressait un arc de triomphe représentant un portique avec quatre colonnes; devant la porte du peintre de Bruyu, dans la même rue, l'on voyait aussi un are de triomphe formé de branches de sapin. Il était surmonté d'un lion tenant les armoiries de la ville. An dessus de la porte de de Bruyn on pouvait lire des vers de circonstance, ils étaient entourés de fleurs et de fruits peints sur calicot. Sur tout le pourtour du Marché étaient plantès des sapins autour desquels on avait artistement drapé de la percale, de la cotonnette et d'autres produits de l'industrie textile locale. A l'entrée de la rue de la Chaux, où le nouveau bourgmestre avait sa demeure, se dressait encore un arc de triomphe fait de verdures et de sapins, il était surmonté d'un génie tenant une banderolle de calicot sur laquelle on avait peint le nom de Pierre van Remoortere-Dhaen.

Tonte la rue, jusqu'à la demeure du Bourgmestre, était bordée des deux côtés de sapins enguirlandés comme ceux du Marché.

Le Petit-Séminaire, fondé en 1808, avait été fermé par le Gouvernement en 1825; il fut réouvert provisoirement le 28 Janvier 1850 2), à la suite de la requête adressée au Roi Guillaume par M<sup>gr</sup> Jean-François vande Velde, Evêque de Gand. La messe du St. Esprit fut

<sup>(1)</sup> Krouvke van van Aelst.

<sup>(4)</sup> Kronyke van van Aelst. — Cf. Archives du Petit Seminaire de St. Nicolas. — Nous réitérons nos remerciments à M. l'Abbe Reymaert, Professeur de Philosophie an Petit-Seminaire et secretaire du Cercle Archeologique du Pays de Waes, qui a bien voulu consulter ces archives pour nous.

cèfébrée par le Doyen Hemelaer, après quoi les professeurs prétèrent serment de fidélité à l'Egfise, au Petit-Séminaire et au Roi, la main droite étendue sur les Evangiles.

Dès le jour de la réouverture if y eut 50 élèves et en 1851 il y en avait autant qu'avant la suppression en 1825.

L'abbé Pierre Willems qui avait été supérieur de 1818 à 1825, et fut curé de Nieukerken-Waes jusqu'en 1850, reprit ses fonctions. Le corps professoral se composait comme suit.

Les Abbès : de Decker, Rhétorique; Duvillers, Poesie; de Mulder, Syntaxe; van Brussel, Grammaire (cefui-ci était anssi en fonctions avant la suppression); van Dael, grande et petite Figure et Dessin Linéaire; van Boxelaer, surveiflant.

\*

Le 16 Mai 1850 (1) l'Évêque de Gand confirme à St. Nicolas 2805 individus des deux sexes et de tout âge. La veille l'Harmonie Communale avait été donner une sérénade devant le Doyenné où l'Évêque était descendu, et pendant la cérémonie les portes de l'église avaient été gardées par la « Schuttery » qui avait été spécialement payée à cet effet par le Conseil de fabrique. De St. Nicolas l'Évêque continua sa tournée de confirmation à Tamise, Thielrode etc.

\*

Nous avous parlé de ces différents événements parce qu'ils nous montrent dans quelle placide tranquillité vivaient alors les habitants de St. Nicolas. Mais cette douce quiétude affait bientôt être troublée par les événements qui vont se suivre en se précipitant.

Le 25 Aont 1850 (2), jour anniversaire de la naissance du Roi Guillaume, un Te Deum fut célèbré dans l'église paroissiale. Le Conseil de Règence au complet, tous les fonctionnaires et employés y assistèrent, portant la cocarde orange. L'après-midi l'on organisa des jeux populaires pour le peuple (... pryzen voor de arme menschen dezer stad te verdienen met klimmen en tornoon...), le soir le marché fut brillamment illuminé et St. Nicolas l'ut en pleine fête.

Pendant ce temps avait fieu à Bruxelles la fameuse représentation de la Muette de Portici, et le lendemain on pillait l'Hotel du Ministre de la Justice van Macnen et l'on brulait la maison de Libri-Bagnano.

Ces graves nouvelles ne tardèrent pas à arriver jusqu'à St. Nicolas et dès le 29 Août la Régence décida d'organiser une garde composée

<sup>(1)</sup> Kronyke van van Aelst.

<sup>(2)</sup> Kronyke van van Aelst.

de 30 membres de la « schuttery » et d'autant de bourgeois bien notés (deftige borgers) afin de faire tous les jours des patrouilles pendant douze heures. On espérait empêcher ainsi que St. Nicolas n'imitât d'autres villes qui avaient suivi l'exemple de Bruxelles. La garde de 8 heures du soir à 8 heures du matin était montée par les plus jeunes et celle de 8 heures du matin à 8 heures du soir échéait aux plus vieux. Le bourgmestre van Remoortere-Dhaen donna l'exemple à ses concitoyens en prenant la garde avec son fils dès la première nuit et pendant plusieurs nuits suivantes.

Mais malgré ces précautions le Conseil de Régence et le Collège Échevinal étaient transis de crainte.

Comme aujourd'hui encore, les sociétés d'agrément et les gildes de tisserands célébraient alors leur fête annuelle (smeren) vers la fin du mois d'Août ou en Septembre.

Le Collège Échevinal craignait que s'il défendait ces fêtes il n'y eût des troubles, il craignait aussi que s'il permettait à chaque Gilde de célébrer sa fête au jour habitnel, la ville ne fut entretenue dans un état continuel de surexcitation. Aussi prit-on le 29 Août la décision que tontes les sociétés et gildes devaient célébrer, en même temps, le lendemain leurs ripailles annuelles et que celles-ci ne pourraient durer que trois jours au-lieu de huit, ainsi que cela se pratiquait antérieurement. L'administration communale en prenant cette résolution quelque peu arbitraire et vexatoire avait cru que les gildes et sociétés n'auraient pas pu organiser leurs fêtes d'un jour à l'autre et qu'ainsi la tranquillité la plus absolue n'aurait cessé de régner. Les événements donnèrent un démeuti éclatant à cette combinaison assez machiavélique.

Dès le 30, jour fixé pour commencer les ripailles, les rues furent encombrées d'une foule joyeuse, les drapeaux des gildes furent arborés aux locaux où elles avaient leur siège, les tisserands circulaient bannières déployées, tambours et fifres en tête. Les étrangers qui étaient de passage à St. Nicolas se figurèrent que la ville était en pleine révolte et en répandirent le bruit dans les environs. Cela donna lieu à la plus sotte aventure que l'on puisse imaginer.

Le 2 Septembre (1) un détachement d'une centaine d'hommes de la 1<sup>ste</sup> afdeeling, en garnison à Anvers, devait convoyer 4 pièces de canon pour les remettre aux luissards en garnison à Gand. Arrivé à Beveren, ce détachement apprit que St. Nicolas était en pleine révo-

<sup>(1)</sup> Kronyke van van Aelst.

lution. Ces militaires furent fort effrayés à cette nouvelle, mais ils poursuivirent néanmoins leur mission. Arrivés à la hauteur du cabaret het Lindeken, au hameau de Raep, près de St. Nicolas, ils entendirent battre le tambour. Le détachement fit halte, chargea ses armes et continua sa route avec prudence par le Klein Hulst et la rue de l'Ancre. Lorsqu'il déboucha sur le Marché il vit d'immenses tas de pavés et se figura que c'étaient des barricades. En même temps les cloches se mirent à sonner à toute volée, une foule énorme sortit de l'Hotel des quatre Seaux et se massa antour des pièces d'artillerie. La peur des Soldats redonbla, mais elle se dissipa bientôt et finit en un homérique éclat de rire.

Il faut savoir que depuis 4828 on relevait le niveau du Marché et on en profitait pour le repaver — d'où les soi-disant barricades. D'autre part, la fonle qui s'écoulait nombreuse de l'Hôtel des quatre Seaux venait d'y assister à la distribution des prix de l'école de A. J. de Maesschalck et c'était à cette occasion que les cloches avaient été sounées.

Quelques jours plus tard, le 22 Septembre (1), alors qu'on était déjà en pleine bataille à Bruxelles, nouvelle mésaventure. Le conducteur de la diligence d'Anvers à Gand, avertit le maître des postes de St. Nicolas, Emmanuel Menl, qu'il devait tenir prêts quatre chevaux pour la voiture du prince qui allait arriver, sans ajouter de quel prince il s'agissait.

Menl court avertir le Bourgmestre, celui-ci convoque aussitôt la musique et la schuttery en uniforme pour 11 heures. Quelques jeunes gens : Verest. Zomers, Kervyn, les deux frères de Vleeschouwer, C. de Maere, gendre du Bourgmestre, montent immédiatement à cheval (bêtes et gens portant de grandes cocardes oranges) pour accompagner la Maréchaussée à la rencontre du prince. Le drapeau orange est arboré à l'Hotel de ville, sur la perche et le staeten-vlag est hissé sur la tour de l'église, où le sonneur faisait le guet. Lorsque la voiture arriva les cloches furent mises en branle et la schuttery rendit les honneurs militaires. On s'aperçut alors que le carrosse contenait la duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach, femme du Gouverneur militaire de Gand, qui revenait de La flaye, où elle avait assisté an mariage de la princesse Marie-Anne avec le prince Albert de Prusse, célébré le 14 Septembre précédent. La duchesse, en voyant tout cet appareil, éclata de rire au nez du Bourgmestre, des autorités et de la Schuttery.

<sup>(1)</sup> Kronyke van van Aelst.

Quant aux jeunes Gardes d'honneur, ils avaient déjà vu sur la route de quoi il s'agissait et ils filèrent sur llaesdonck d'où ils durent bientôt se sauver à cause des impertinences qu'ils y commirent (... voor hunne verdere zottigheden...). Ils se rendirent alors à Nienkerken où ils restèrent jusqu'à nuit close pour éviter les quolibets qu'ils attendaient à leur retour.

Quant an Bourgmestre, ne sachant comment se dépêtrer du ridicule de cette mésaventure, il se rendit au Marché auprès des musiciens mécontents et leur dit que cette belle fête devait se terminer en faisant l'après-midi une promenade à la campagne par *Dry Koningen* jusqu'à *Vyf Straten* où il y aurait un tonneau de *Drydroed* à boire. Et tout l'ut oublié.

Pendant que l'on commettait toutes ces sottises, on vendait au Marché pour 4 cent la fameuse proclamation du 21 Septembre du Prince d'Orange, et les événements suivaient leur marche implacable.

Le 27 Septembre, les combats de Bruxelles étaient commus à St. Nicolas. L'administration communale publia un règlement par lequel elle organisait la Garde bourgeoise qui n'existait encore qu'à titre provisoire (1).

Ce règlement organique mérite qu'on s'y arrête un instant :

La garde bourgeoise est divisée en 5 sections de 120 hommes maximum. Chaque section est répartie par quartier. 1<sup>re</sup> section : Ankerstraat; 2<sup>e</sup> section : Plezantstraat, Dalstraot, Hofstvoat, Nieuwstraat; 3<sup>e</sup> section : Groote Markt, Hooi-, Hout- en Verkensmarkt; 4<sup>e</sup> section : Kalkstraat, Houtbriel : Wolbourgstraot; 5<sup>e</sup> section : Kokkelbeek, Peperstraat, Apostelstraot. (art. 1 et 2).

Tons les hommes valides de 18 à 60 ans font partie de la garde bourgeoise. Ceux qui en sont exemptés par motif d'âge on par tont antre motif légitime doivent contribuer pécuniairement aux frais de la garde (art. 5).

Dans chaque section la Régence nonmera un Commandant, trois Chel's et luit Sons-Chel's qui doivent être domiciliès dans leur section et autant que possible répartis dans les rues qui en font partie (art. 4).

La garde est sous les ordres directs de l'Administration communale qui correspond à cet effet avec les Commandants (art. 5).

La garde est en relations avec l'officier Commandant la Schuttery. En cas de conflit, celui-ci est tranché par le Bourgmestre (art. 6).

<sup>(</sup>i) Arch. Comm. de St. Nicolas - Liasse - Burgerwacht 1850-31.

Le service est divisé en service de jour et en service de nuit. Le service de jour comporte un effectif de 12 hommes et celui de nuit 24 hommes. Il est toujours loisible au collège d'appeler un plus grand nombre d'hommes sous les armes (art. 7).

Un roulement est établi de telle manière que chaque section ne devra marcher que tous les cinq jours (art. 8).

Dans les circonstances extraordinaires les sections seront rassemblées au son du tocsin. Dès que les commandants auront réuni leurs compagnies, celles-ci se rendront au Marché, pour de là se porter à l'endroit où il y a des désordres (art. 9).

Les retardataires, ceux qui quitteront les rangs avant qu'on en ait donné l'ordre et ceux qui manqueront à la discipline encourront une amende de 1 florin, les absents paieront 2 florins, le tout an profit des pauvres. Cenx qui refuseront de payer ces amendes seront poursuivis devant le tribunal compétent conformément à l'art. 475 du Code Pénal (art. 12).

Il est posé en principe que les gardes ne seront pas tenus strictement aux patronilles et aux rondes, excepté lorsque les circonstances l'exigeront. Dans ce cas, les patronilles seront dirigées par les chefs de telle manière qu'à partir de dix heures du soir une patronille de 8 hommes et un Sous-Chef se mettra en marche; une henre après elle sera relevée par une nouvelle ronde, de telle façon que les patronilles de la *Schuttery* concordent avec celles de la garde bourgeoise (art. 13).

Dans le cas où les chefs de patrouille pourraient prévoir qu'il ne sera pas en leur pouvoir d'empêcher on de réprimer les troubles, ils donneront l'alarme en tirant un coup de feu, on de tonte autre manière et ils se replieront sur le Marché (art. 14).

L'art 15 démontre que le Conseil de Régence connaissait parfaitement ses administrés. Cet article défend strictement aux gardes d'entrer dans les cabarets, même sous prétexte d'y rétablir l'ordre; ce soin est réservé à la police locale seule. La garde doit s'imprégner de cette idée qu'elle a pour unique mission de veiller à la sécurité des propriétés et des gens, et qu'elle n'est appelée à soutenir la police que lorsqu'elle en sera expressément requise.

Enfin l'art. 16 comporte les nominations anx grades de la garde, ainsi qu'il snit :

Première Section.

Commandant : François de Grave François van Goethem

Chefs

Willem Dhanens Marinus Verhagen Joos Talboom Henri Piron Gustave de Grave Jean de Grave

Sous Chefs

J. Corneille Seghers Jean François de Cuyper Pierre Roef Autoine van de Velde

2º Section.

Commandant :

Emmanuel van Hoonacker

Chefs

de Smedt de Grave Frederic Mesot Ignace Verschelden

Lonis Lebègne

Van Steensel vander Aa Jean Baptiste Guinard

Sons Chefs

Edonard Cardo Jean Baptiste Mechiels Jean Baptiste Ver Elst van Haelst de Roeck Jacques Verbiest

5° Section.

Commandant: Antoine Versmessen

L. Lesseliers

Chefs

H. Tayart

Joseph van Naemen

Sous Chefs

Autoine Verwilghen Louis Mercky Janssens de Decker van Heze-Ver Est Talboom-Joos Casimir Nyssen Joseph Nyssen de Vleeschouwer, père

4º Section.

Commandant : Fidèle Volckerick Jean François Vaele

Chefs

Sous Chefs

J. F. Autrique Antoine de Mulder Charles de Maere

Charles Louis de Meester

Joseph van Wtberghe

Theodore de Mulder Louis van Mieghenr

François Antoine van Hecke Prudent de Maesschalck

Joseph Borré

5º Section.

Chefs

Commandant: Edouard Joannais

de Wolf-Pierssens

Hermans-van Wtberghe Joseph van Remoortere

Joseph van Hecke

Scraphin Geerts

François Scheerders

Honoré Fisco

Joseph Weyn

Antoine Weyn

Charles Gordyn Gommaire de Haes

Sous Chefs

\*

C'est vers cette époque que parut le chaut antirévolutionnaire suivant : (1)

#### La

#### St. Nicolasienne.

Pavoles de M<sup>r</sup> D. M., Musique et accompagnement de M<sup>r</sup> J. B<sup>r</sup> Septembre 1850.

Chez nous aussi le cri de liberté
Trouve un écho dans le fond de notre âme :
Chaqn'nn (sic) l'attend; mais non en révolté :
On obtient mieux quand la raison réclame.
D'nu Roi chéri tonjours loyaux sujets,
Eclairons le : c'est un digne courage;
Mais des mutins déplorous les effets :
La Liberté n'est pas dans le pillage.

Soyons armés, veillons ponr le repos;
Et par nos soius évitons les alarmes;
Que le danger trouve en nous des héros!
Mais révolter!.... brisons plutôt nos armes.
Soumis aux lois, respectons leur pouvoir,
Pour leur soutiens (sic), exposons notre vie;
Du vrai Ffamand c'est le noble devoir:
La Liberté n'est pas dans l'Anarchie.

Sur nos clochers flotte encor le drapeau
Que Waterloo connut par la victoire!
Respectons le tant que le bon Nassau
De son pays relèvera la gloire.
De notre calme appréciant le sens,
Le Roi dira: « Je méprise la rage,
» Mais je reçois les vœux de mes enfans;
« La Liberté doit être leur partage! »

(Au profit des Pauvres).

<sup>(1)</sup> Nous réitérons nos vifs remerciments à notre savant confrère, M. Paul Bergmans, Conservateur à la Bibliothèque de l'Universite de Gand, qui a bien voulu nons communiquer le texte de ce curienx document

Malheurensement le temps des chansons était passé, le flot révolutionnaire montait, implacable et fatal.

Les initiales de l'anteur de ce mirfitou sont assez transparentes pour ne pas y lire le nom de Charles de Maere, un des chefs orangistes de St. Nicolas; quant au compositeur de la musique et de l'accompagnement, les initiales J. Br nous font aisément reconnaître Jacob Bender, chef de l'Harmonie communale de St. Nicolas (1).

Dans sa séance du 1º Octobre 1850 (2) à laquelle assistaient Pierre van Remoortere-Dhaens, Bourgmestre, vander Meyden, Échevin, P. Cardo, J. B. Hemelaer, F. vande Voorde, J. F. Vaele, F. de Grave, G. Hulin, A. Versmessen, F. J. Volckerick, L. Lesseliers, conseillers et L. van Landegem, secrétaire, le Conseil de Régence décida, vu la gravité des événements de se constituer en permanence.

Ou agita aussi la question de savoir jusqu'à quel point il conviendrait d'arborer le drapeau tricolore. Le Conseil qui n'osait pas se compromettre et qui mettait dans toutes ses délibérations une sage leuteur, résolut de surseoir à toute décision jusqu'à ce qu'on sût ce qui se serait fait à cet égard dans d'autres localités, notamment à Gand et à Lokeren. Dans ce but on envoya un homme de confiance dans cette dernière ville. Celui-ci revint à quatre heures de l'aprèsmidi et annonça que le drapeau tricolore flottait à Lokeren depuis midi. Sur ce, nouvelle délibération. Cette fois on décida d'attendre jusqu'au surlendemain, 5 Octobre, parce que de nombreuses troupes Hollandaises cantonnées dans la ville, ne partiraient que le 2.

Le Lundi 5 Octobre (5), le Conseil decida enfin, et dans le but d'éviter des troubles, d'arborer le drapeau tricolore sur la tour de l'église, à onze heures du matin, au son des cloches. Il en fut fait ainsi.

La schuttery l'ut déclarée dissoute et il fut décidé de distribuer ses l'usils à la Garde Bourgeoise dans les sections respectives.

Il fut également résolu d'envoyer les Conseillers J. B. Hemelaer et

<sup>(1)</sup> Jacob Bender naquit à Bechteim (Riesse Darmstadt) en 1798. Il avait éponsé une Anversoise, Barbe de Laet, dont il ent de nombreux enfants, éntre autres, Constant Bender, qui naquit à St. Nicolas le 12 Novembre 1826 et devint plus tard chef de la Musique particulière du Roi et Inspecteur des musiques militaires du Royanme. Jacob Bender quitta St. Nicolas avec sa famille le 12 Avril 1833, pour aller s'établir à Anvers.

<sup>(2)</sup> Arch. Comm. de St. Nicolas (Secrétariat) — Rég. Resolution van den Regerings Raad van 30 Maart 1827 tot 22 October 1830.

<sup>(5)</sup> Ibid.

F. vande Voorde à Gand, dans le but d'aller prendre des instructions amprès de l'Administration Provinciale sur la conduite à tenir par la Régence.

Le récit du chroniqueur van Aelst concorde entièrement avec le contenu des documents officiels, mais il nous fait en outre connaître des détails qu'on chercherait vainement dans les procès-verbanx :

En même temps qu'on arborait le drapean tricolore (rouge, jaune et noir) on arracha les armes de Hollande là où des écussons étaient appendus : à la caserne de la Maréchaussée, à la Poste, au Dépôt royal de tabac etc. On anrait déjà arboré le drapean tricolore depuis l'avant-veille, mais on n'en lit rien pour ue pas faire de peine aux Hussards et aux Maréchanssées Hollandais, qui après la capitulation de la citadelle de Gand, étaient arrivés à St. Nicolas an nombre de 1600 avec 4 pièces d'Artillerie. Il y avait parmi eux plusieurs Belges, entre autres le Colonel van Remoortere, frère du Bourgmestre, qui avait servi sous Napoléon et avait passé après Waterloo au service de la Hollande, il était Colonel depuis 1828. Il resta an service de la Hollande jusqu'après le renvoi de tons les Belges par le Prince d'Orange. Il entra alors comme Colonel aux Chasseurs à cheval Belges. Dès que les trois couleurs furent arborées, la Schuttery fut licenciée, mais, ajonte van Aelst, j'ai vu plusieurs de ses membres qui contipuèrent à monter la garde dans leur ancien uniforme. Ils s'étaient borués à enlever de leur shako la plaque de cuivre portant les armoiries de Hollande et à la remplacer par une cocarde tricolore.

van Aelst nous explique aussi ce que le procès-verbal de la séance du 3 Octobre nous faisait deviuer en disant que le drapean tricolore serait arboré alin d'éviter des troubles dans la ville. En effet, le peuple (het gemeyn volk) était partisan du nouveau régime. Les patrons allèrent jusqu'à refuser de l'ouvrage aux ouvriers non orangistes. Malgré cette coërcition tyrannique, les habitants de Tercecken, faubourg ouvrier de St. Nicolas, se cotisèrent pour l'achat d'un drapeau belge, qu'ils portèrent en cortège précédés d'un violon et d'une clarinette, jusqu'à la chapelle de Notre Dame située au bont de leur quartier, où ils l'arborèrent sur la tourelle au son de la clochette, le 4 Octobre à six heures de l'après-midi. Ensuite ils récitèrent le Rosaire pour le repos des âmes des combattants morts à Bruxelles pendant les journées de Septembre.

Le même soir les habitants de Tereecken furent régalés d'un tonneau de bière par un habitant de la ville (cenen heer uyt de stad) et tout se passa dans le meilleur ordre. . .

Hemelaer et vaude Voorde, rentrès de leur mission à Gand, firent rapport à la séance du Conseil du 5 Octobre. On décida de s'adjoindre cinq notables de la ville et de les convoquer pour trois heures de l'après-midi. Ce furent : Emmanuel van Hoonacker, avocat, de Muuck-Moerman, Joseph van Naemen, van Landeghem-Talboom et Henri van Diouaut.

Ces cinq notables se présentérent à la séance de l'après-midi et déclarèrent accepter le mandat qui leur était proposé.

Il fut aussitôt résolu de distribuer les cartouches provenant de la Schuttery licenciée, aux commandants des cinq sections pour en faire tel usage que la situation commandera.

\* \*

Nous avons un que parmi les nombreuses causes qui avaient provoque le mouvement révolutionnaire figuraient les droits d'accise sur la mouture et l'abatage. Il semble que beaucoup d'habitants s'étaient naïvement imaginés que par suite du changement de Gouvernement, non seulement les droits d'accise, mais tous les antres impôts étaient supprimés, et ils refusaient de payer toutes contributions.

Dans sa séance du 6 Octobre, le Conseil de Régence décida de faire connaître au public que l'accise d'abatage seule a été supprimée par le Gouvernement provisoire, mais que tous les autres impôts continuent à subsister (1).

\*

Il pourrait sembler qu'après le 6 Octobre, les terreurs du Conseil de Régence avaient diminué, car à partir de cette date il cessa de se rémuir tous les jours. La séance suivante n'eut lieu que le 11 Octobre et les notables ne continuèrent à siéger que jusqu'à la fin du même mois.

A cette sèance du 11 Octobre, il fut donné lecture d'une circulaire de Charles-Louis Spilthoorn, François-Bernard Callier et Louis Coppens, Commissaires du Gouvernement provisoire en Flandre Orientale. D'après le procès-verbal, le conseil de Régence semble avoir considéré ces Commissaires à peu près comme des intrus (2). Cette circulaire priait tous les bourgmestres et tous les fonctionnaires civils d'envoyer leur adhésion au nouveau Gouvernement dans les dix jours, soit au plus tard le 20 Octobre suivant.

<sup>(1)</sup> Cf. Arrêté du Gonvernement Provisoire du 1 Octobre 1830.

<sup>(2)</sup> On y lit en effet « .... zich kwalificerende als commissarisssen van het provisoir Gouvernement in deze provincie .... ».

Il fut simplement décidé d'envoyer une copie de cette missive à tous les fonctionnaires civils et d'en faire afficher un exemplaire imprimé.

\*

Au cours de sa séance du 46 Octobre 1850, le Conseil de Régence, assisté des notables désignés le 5 précédent, reçut la visite de Cans-Huwaert, membre du Conseil de Régence d'Alost. Il était porteur d'une autorisation du Gouvernement provisoire de prendre les mesures nécessaires afin de mettre le nouveau Gouvernement en possession, à St. Nicolas et anx environs, des chevaux, chariots, voitures etc. appartenant au Gouvernement précédent.

Après avoir communiqué ses pouvoirs au Président du Conseil, il le pria d'en délibérer et remit en même temps un ordre de fournir le Lundi snivant 200 fusils, 200 bayonnettes, 200 bretelles de fusil et 200 gibernes appartenant à la ci-devant *Schuttery* et de les faire transporter à Alost.

Cans-lluwaert quitta alors brusquement la séance sans donner de plus amples explications. En présence de ce départ inopiné qui empêchait toute discussion et tout marchandage, le Conseil de Régence résolut de représenter au Gouvernement provisoire que ces fusils, ces bayonnettes et ces buflleteries étaient absolument indispensables à la sécurité de la ville, d'antant plus que d'ici à peu de temps beaucoup de tisserands et d'antres ouvriers vont se trouver sans travail, et qu'en prévision de cette éventualité la Régence avait déjà organisé une Garde Bourgeoise dont la moitié seulement était armée. Le Conseil résolut aussi de donner connaissance de cette décision à Cans-lluwaert et de le prier de surseoir à l'exécution de ses ordres.

Il ressort clairement de cette résolution que si la Régence était quelque peu rassurée quant au fait même de la Révolution, elle n'en était pas moins secouée de terreur chaque fois qu'elle pensait aux tisserands, tous partisans du régime nouveau. C'est dans ces alternatives de semi-quiétude et de crainte folle, que le Conseil prit connaissance pour la seconde fois de la circulaire des Commissaires du Gouvernement en Flandre Orientale, du 10 précédent. Cette fois le procès-verbal note une phrase de la circulaire qui paraît avoir passé inaperçue lors de la première lecture : le défaut de réponse sera considéré comme un refus et entraînera la destitution de toute fonction publique (zullende de stilzwijgendheijd ten deze als weijgering beschouwd en alle bestiering van gemeene zaken hun moeten ontnomen worden). Aussi tons les conseillers présents : van Remoortere-D'Haens,

Bourgmestre, A. G. vander Meyden, P. A. Boeyë, Échevins, P. Cardo, G. Hulin, P. J. de Meester, F. de Grave, J. F. Vaele, F. Volckerick, L. Tayart, L. Lesseliers, J. B. Hemelaer, A. Versmessen, conseillers et L. van Landeghem, secrétaire signent-ils séance tenante l'adhésion, et celle-ci fut anssitôt transmise au Gouvernement provisoire.

Le Conseil de Régence, se disant probablement que cette adhésion lui rendrait le Convernement favorable, décida en même temps de demander l'établissement d'un Tribunal de première Instance à St. Nicolas.

Il est à remarquer ici que le Tribnnal de Commerce de St. Nicolas interrompit ses andiences du 3 Octobre au 2 Novembre 1850 par suite des événements du temps (uyt oorzaek der tydsomstandigheden). (1)

La Garde Bourgeoise ne rendait pas encore les services qu'on anrait pu attendre d'elle, d'abord parce qu'il semble qu'il y avait manque de zèle chez ses membres et ensuite parce qu'elle ne possédait pas l'instruction militaire nécessaire. Cela est si vrai que dans la séance du 22 Octobre, à laquelle assistaient les cinq notables, la Régence tronva bon d'ordonner une collecte parmi les habitants de la ville, afin de pouvoir adjoindre à la Garde Bourgeoise une tronpe de quinze mercenaires (om cene bezoldigde wacht van 45 persoonen aen de Borgerwacht te voegen), et en outre d'adjoindre à chaque section de la Garde Bourgeoise un chef commaissant bien le maniement des armes, afin de commander les manœuvres.

On nomma à ces fonctions :

1re Section... Heyndrickx-de Maere,

2º Section... van Landeghem-Talboom,

5e Section ... H. van Dionant,

et 4e Section... Frédéric van Heze.

Mais d'antres soucis encore travaillaient le Conseil de Régence. Une grande quantité de fusils et d'antres armes de l'ancienne Schuttery était encore entre les mains de particuliers et il fullait éviter à tout prix qu'elles pussent entrer en possession de ces terribles tisserands qui inspiraient taut de crainte à la Municipalité. Aussi celle-ci ordonna-t-elle la rentrée de toutes les armes appartenant à l'État. Pour faciliter ce retour au ratelier, elle promit les primes suivantes pour toute arme restituée : fusil, 5 francs; subre, 2 francs; giberne, 1 1/2 franc; pistolet, 1 1/2 franc.

<sup>(1)</sup> G. Willemsen — Le Tribunal de Commerce de St. Nicolas (1809—1898) St. Nicolas — J. Edom — 1898 — p. 13.

. .

Ontre tout cela, l'Administration communale voyait encore ses ressources considérablement diminuées par la suppression des droits d'accise sur l'abatage. Antérieurement la ville percevait 50 cents additionnels sur ces droits. Cela représentait au budjet de 1850 une recette de fl. 14461.66 1/2, alors que les additionnels sur l'impôt foncier ne rapportaient que fl. 2855.17. Il en résulta que les finances communales furent non seulement desèquilibrées, mais absolument désemparées. Le Conseil de Régence ne pensa pas un instant à grever d'avantage la propriété, il se borna à transformer l'ancien droit d'accise en droit de consommation (regt van consummatie). Dans la séance du 22 Octobre 1850 — ce fut la dernière à laquelle les 5 Notables furent appelés — le Conseil établit les droits suivants :

Par bœnf abattu. . . . . . 2 fl. par 50 fl. de valeur.

Taureau, vache, génisse . . . 1 fl. par 25 fl. »

Vean . . . . . . . . . . . 0,75 fl. par 20 fl. »

Monton, agneau ou porc. . 0,50 fl. par 15 fl. »

Quant à la viande abattue introduite dans la ville, le droit fut lixé comme suit :

Il n'est donc pas étonnant que lorsque le 2 Décembre le Conseil de Régence reçut notification du Décret du Gouvernement provisoire du 22 Octobre, établissant un emprunt de cinq millions de florins et du Décret du 24 Octobre, autorisant les communes à participer à cette émission, il décida que l'état piteux des finances communales ne lui permettait pas de s'intéresser à cet emprunt.

Bien plus, le 7 Janvier 1851 un Arrèté du Gouvernement provisoire antorisa la Régence à lever une imposition de fl. 10000—, basée sur la contribution personnelle et la fortune présumee. Les contribuables étaient divisés en 16 classes et le produit de cet impôt devait servir à seconrir la classe ouvrière et les indigents.

Le désarroi financier de la ville était si grand, que le 28 Janvier 1851, lors du vote du budjet, le Bourgmestre, les Échevins et tous les Conseillers firent abandon, an profit de la commune, de leurs appointements et jetons de prèsence (... in aendagt nemende den ongunstigen financielen staet dezer stad en de menigvuldige en onvermy-delyke kosten tot welke de tegenwoordige omstandigheden aenleyding geren...).

C'était un beau et noble geste.

\*

Nons venous d'anticiper un peu sur les événements, et force nous est de revenir au 22 Octobre 1850. Par un Arrêté du Gouvernement provisoire de cette date, le comte Ch. de Bergeyck fut nommé Commissaire du district de St. Nicolas. Dès le 27 suivant C. Manilius, qui avait jusque là rempli ces mêmes fonctions écrivit la lettre suivante au Conseil de Régence: (1)

St. Nicolas, le 27 Octobre 4850.

#### Messieurs!

Fidèle à mon serment, j'ai cru qu'il était de mon honneur comme de mon devoir de cesser l'exercice de mes fonctions dès l'instant qu'il ne m'était plus permis de les continuer au nom du Gouvernement qui m'avait commissionné.

Au moment de quitter cette ville, permettez moi de vous adresser l'expression de ma vive et profonde reconnaissance pour les relations toujours dirigées par le même esprit d'harmonie, par les mêmes vues d'interêt public, qui ont existées entre nous. J'en conserverai éternellement le plus doux souvenir et bien de fois reporté par lui sur votre intéressante cité à laquelle je me féliciterai toujours d'avoir appartenu, je ne cesserai pas de renouveller mes vœux pour sa plus grande prospérité et son plus parfait bonheur. Heureux, mille fois heureux si l'avenir me fournit un jour l'occasion d'y pouvoir concourir d'une manière quelconque.

Tels sont les sentiments, Messieurs, dans lesquels je partirai bientôt d'ici, je vous prie d'en être persuadés et de recevoir l'assurance de la considération très distinguée, avec laquelle l'ai l'honneur d'être

Messieurs!

Votre très-humble serviteur C. MANILIUS.

A la Régence de St. Nicolas.

W

Les élections pour le Congrès national eurent lieu le Mercredi 5 Novembre 1850. Le bureau de vote siègeait à l'Hôtel des quatre Seaux, il était composé de : comte Ch. de Bergeyck, Commissaire de District, Président; van Remoortere-D'haens, Bourgmestre, Vice-Président; Louis

<sup>(</sup>i) Arch. Comm. de St. Nicolas /Secrétarial — Farde J — 9 — 3 — liasse Nº 6 (Préfets, Gouverneurs, Commissaires d'Arrondissement et autres fonctionnaires supérieurs de la province).

Janssens-de Decker et Henri van Dionant, les deux plus jeunes membres du Conseil de Régence, assesseurs; Louis van Landegein, secrétaire.

Il fut trouvé 625 bulletins dans l'urne. D'après le procès-verbal des opérations (1) les suffrages s'éparpillèrent sur 75 noms, ainsi qu'il suit :

Élus membres du congrès national

| ns (1) les suffrages s'éparpillèrent sur 75 noms, ainsi | -qu'il | suit | : |
|---------------------------------------------------------|--------|------|---|
| Comte Ch. de Bergeyck, Commissaire de District          | 550    | voix |   |
| Comte Vilain XIIII de Basele                            | 550    | _    |   |
| Verduyn, Professeur au Séminaire de Gand                | 492    | _    |   |
| D'haenens Piers, avocat à St. Nicolas                   | 485    | _    |   |
| Janssens, docteur à Tamise                              | 446    | _    |   |
| Verwilghen P. Ant., fabricant à St. Nicolas             | 369    | _    |   |
| van Remoortere D'Haens , Bourgmestre à St. Nicolas      | 88     | _    |   |
| Lippens, rentier à Gand                                 | 82     | _    |   |
| Annè de Sillebeke, à Cruybeke                           | 76     | _    |   |
| van Landeghem-Talboom, à St. Nicolas                    | 71     | _    |   |
| vanden Broeck, Pierre Joseph, à Tamise                  | 70     | _    |   |
| Serraris, avocat à Lokeren                              | 69     | _    |   |
| Lesseliers Louis, à St. Nicolas                         | 51     | _    |   |
| De Decker, négociant à Zele                             | 49     | _    |   |
| van Naemen Joseph, à St. Nicolas                        | 58     | _    |   |
| Verheyden Ainé, à Lokeren                               | 27     | _    |   |
| Braeckman Jean, à Tamise                                | 26     | _    |   |
| Tayart Louis, à St. Nicolas                             | 25     | _    |   |
| Talboom-Hellin, à Lokeren                               | 18     | _    |   |
| van Kerckhove, à Lokeren                                | 17     | _    |   |
| Le Bègue Louis, à St. Nicolas                           | 15     | _    |   |
| Versmessen Ant., à St. Nicolas                          | 15     | _    |   |
| Boëyé Pierre Antoine, à St. Nicolas                     | -11    | _    |   |
| van Hoonacker Emm., à St. Nicolas                       | 10     |      |   |
| Le Bègue, à Gand                                        | 9      | _    |   |
| van Landegem, Louis, à St. Nicolas                      | 8      | _    |   |
| Boëyé Pascal, à Gand                                    | 6      | _    |   |
| Verbeke, à Lokeren                                      | 5      |      |   |
| Braeckman Jean-Paul, à Tamise                           | 5      | _    |   |
| van Beveren Joseph, à Lokeren                           | 4      | —    |   |
| de Moerman Charles, à Gand                              | 4      | _    |   |
| Delré, à Gand                                           | 4      | _    |   |
| Kervyn Jean-Charles                                     | 5      | _    |   |
| Braeckman, à Tamise                                     | 5      | _    |   |
|                                                         |        |      |   |

<sup>(</sup>i) Arch. Comm. de St. Nicolas (Secrétariat) — Farde J — 9 — 3, liasse D Nº 4 (Élections pour le congrès national).

| de la Kethulle Ph., à Beveren         | 5   | voix |
|---------------------------------------|-----|------|
| Tolliers, à Lokeren                   | 3   | _    |
| van Kerckhove, à Rupelmonde           | 5   | _    |
| Vermeulen D'hons, à Waesmunster       | 5   | _    |
| Beeckman Jean, à Lokeren              | 5   |      |
| de Munck Franç., à St. Nicolas        | 5   | _    |
| van Crombrugghe, à Gand               | 5   | _    |
| Hemelaer Jean Benoit, à St. Nicolas   | 2   |      |
| Manilius, à St. Nicolas               | 2   | _    |
| vande Velde, Évêque à Gand            | 2   | _    |
| van Bogaert Pierre, à St. Nicolas     | 2   | _    |
| de Nieuwlandt, à Exaerde              | 2   | _    |
| de Grave François, à St. Nicolas      | 2   | _    |
| Stoop JE., à St. Nicolas              | 2   | _    |
| Verlagen Marin                        | 2   | _    |
| Braeckman J., à Tamise                | 1   |      |
| Limpens Eugène, à Lokeren             | -1  | _    |
| Volckerick Fidèle, à St. Nicolas      | -1  |      |
| Hulin, Docteur, à St. Nicolas         | -1  | _    |
| Tnytens, négociant, à Lokeren         | 1   | _    |
| van Hese-Verest, à St. Nicolas        | 1   | _    |
| Vrancken, à Lokeren                   | 1   | _    |
| Baron de Neve, à Waesmunster          | -1  | _    |
| Roels-Dammekens, à Lokeren            | I   |      |
| van Goethem François, à St. Nicolas   | -1  |      |
| de Smet-Bossaert, à Gand              | 1   | _    |
| Talboom Louis, à St. Nicolas          | -1  | _    |
| vander Meyden Ant., à St. Nicolas     | 1   | _    |
| Janssens Louis, à St. Nicolas         | 4   | _    |
| Joos-Talboom, à St. Nicolas           | 1   | _    |
| Cardo Pierre, à St. Nicolas           | -1  | _    |
| de Smedt-de Grave, à St. Nicolas      | 4   | _    |
| van Gammer, à Burght                  | 1   | _    |
| van Dionant Henri, à St. Nicolas      | 1   | _    |
| van Caeneghem, à Gand                 | 1   | _    |
| Huyttens-Karremans, à Gand            | -1  | _    |
| Baron Snoey (sic), à Tamise           | 1   | _    |
| Baron de Belen, à Sombeke             | 1   |      |
| Heyndrickx-de Maere, à St. Nicolas    | ł   | _    |
| vanden Broeck de Terbeeck, à Termonde | 1   | _    |
| van Damme, Père, à Termonde           | - 1 |      |

Lorsque le dépouillement fut terminé, l'heure était trop avancée pour commencer l'élection des Députés suppléants. Le Président, après avoir consulté l'assemblée, ajourna les opérations au lendemain Jendi 4. à neuf heures du matin.

Cette fois le Bureau était composé de la même manière que la veille, excepté que le Bourgmestre van Remoortere-D'haens était remplacé par Emm. van Hoonacker, premier échevin. Il ne se présenta plus que 271 électeurs au scrutin et cette fois encore leurs suffrages s'éparpillèrent, mais sur 49 noms sentement, ainsi que nous l'apprend le procès-verbal. Voici le résultat du vote :

Élus députés suppléants au Congrès national

| Lesseliers Louis, avocat à St. Nicolas     | 256 | voix |
|--------------------------------------------|-----|------|
| van Naemen Joseph, négociant à St. Nicolas | 252 | _    |
| Verbeke, rentier à Lokeren                 | 250 | _    |
| Anné de Sillebeke à Cruybeke               | 248 | _    |
| van Kerckhove, curé à Rupelmonde           | 192 | _    |
| Le Bègne Louis, avocat à Gand              | 190 | _    |
| Braeckman J., à Tamise                     | 61  | _    |
| de la Kethulle Ph., à Beveren              | 52  | _    |
| Tayart Louis, à St. Nicolas                | 11  | _    |
| van Hoonacker, à St. Nicolas               | 7   | _    |
| van Dionant, à St. Nicolas                 | 7   | —    |
| de Decker, à Zele                          | 5   | _    |
| Janssens Edouard, à St. Nicolas            | 5   | _    |
| Janssens-de Decker, à St. Nicolas          | 4   |      |
| Brusselman J., à St. Nicolas               | 4   |      |
| Roels-Dammekens, à Lokeren                 | 4   | _    |
| van Landegem Louis, à St. Nicolas          | 4   |      |
| Volckerick Fidèle, à St. Nicolas           | 4   | _    |
| vanden Broeck, à Tamise                    | 4   | _    |
| Heyndrickx-de Maere, à St. Nicolas         | 4   | _    |
| de Grave François, à St. Nicolas           | 4   | _    |
| van Remoortere-D'Haens, à St. Nicolas      | 5   | _    |
| van Landeghem-Talboom, à St. Nicolas       | 5   |      |
| J. B. Hemelaer, à St. Nicolas              | 5   | _    |
| Tolliers, à Lokeren                        | 5   | _    |
| de Moerman Charles, à Gand                 | 5   |      |
| Versmessen A., à St. Nicolas               | 5   |      |
| de Smedt-de Grave, à St. Nicolas           | 5   |      |
| Talboom-Hellin, à Lokeren                  | 5   | _    |
| Braeckman J., à Tamise                     | 2   |      |
|                                            |     |      |

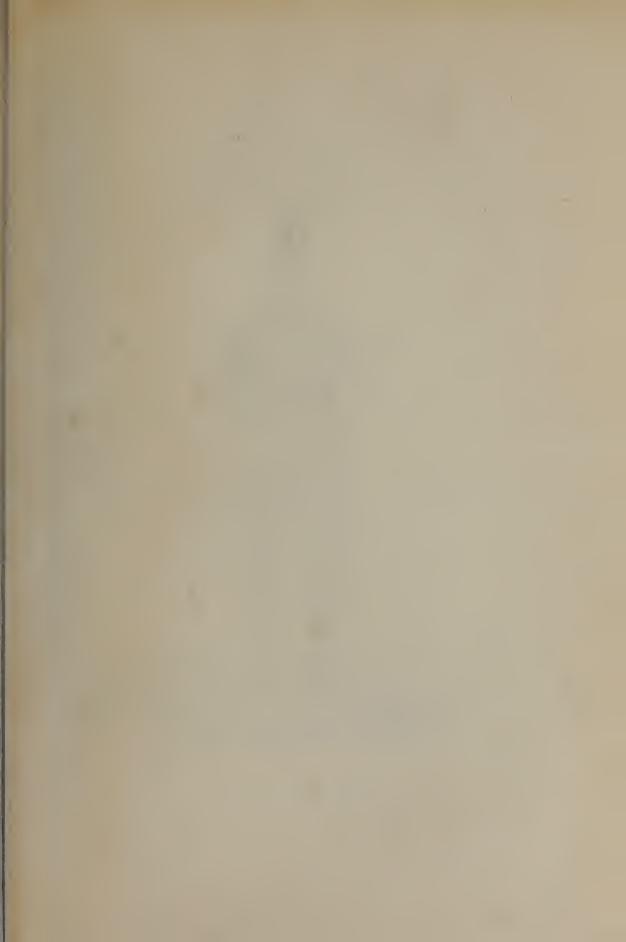





F DOREY.

TRAET BUROD

CHASSEURS VOLONTAIRES DE LA VIILE DE SI. NICOLAS.

| Serraris, à Lokeren             | 2  | voix |
|---------------------------------|----|------|
| Le Bègue, à St. Nicolas         | 2  |      |
| van Goethem F., à St. Nicolas   | 4  | _    |
| de Munck-Moerman, à St. Nicolas | -1 | _    |
| van Beveren Joseph, à Lokeren   | -1 |      |
| de la Kethulle, à Beveren       | 1  |      |
| Rombaut-Janssens, à St. Nicolas | -1 | _    |
| Manilins, à St. Nicolas         | -1 | _    |
| Lippens, à Gand                 | 1  |      |
| Kervyn J. C., à St. Nicolas     | 1  | _    |
| Boeyé P. A., à St. Nicolas      | I  |      |
| Boëyé Pascal, à Gand            | -1 |      |
| van Strydonck, à Tamise         | 1  | _    |
| Baron de Neve                   | -1 |      |
| de Wolf-Piesseus, à St. Nicolas | -1 | _    |
| Verheyden l'Ainé, à Lokeren     | 1  | _    |
| Louveau-Schellekens             | 1  |      |
| Vrancken, à Lokeren             | 1  |      |
| Mesot Frédéric                  | 1  |      |
| *                               |    |      |

Le 6 Décembre, jour de la Foire d'hiver à St. Nicolas, quelques jeunes gens appartenant à la bourgeoisie aisée, constituèrent un corps franc, composé d'une compagnie de chasseurs volontaires. Ils adoptèrent l'uniforme suivant : Blouse verte, ceinturon de cuir garni de deux pistolets et d'un poignard, au bras gauche un brassard tricolore, le shako hant et long comme celui de la Garde bourgeoise. Ils étaient armés d'une carabine (voir planche ci-contre).

Le commandant était Ch. Heyndrickx-de Maere, fabricant, les officiers: Lacret, controleur et Verest, brasseur. Ceux-ci portaient une écharpe tricolore en sautoir. Le trompette était l'huissier de Poortere. Chose curieuse, dit van Aelst, tous ceux qui s'étaient distingués le 22 Septembre 1850 par la dimension de leurs cocardes, lors de la funambulesque chevauchée à la rencontre de la duchesse de Saxe-Weimar, furent les premiers à s'enrôler dans ce corps.

Cette compagnie de volontaires fut, grâce à la couleur de son uniforme, bientôt l'objet des quolibets du peuple qui lui donna le nom de *spinasiewagt* (la garde des épinards).

Ce corps n'eut qu'une existence très éphémère. Le bruit se répandit bientôt à Gand qu'une contre-révolution se tramait à St. Nicolas dans cette compagnie, van Aelst fait remarquer que ces gardes n'avaient de belge que leur cocarde, mais que leur cœnr était foncièrement orangiste. Un arrêté du Gouvernement provisoire du 8 Janvier 1851 supprima la compagnie de corps franc à St. Nicolas. Elle fut licenciée et désarmée le 11 Janvier suivant et remplacée par 80 Volontaires belges venus de Gand.

Nous ignorons jusqu'à quel point est vrai ce bruit de contre-révolution qui cournt alors, toujours est-il que le peuple, toujours frondeur, n'appela plus les membres de la ci-devant *spinagiewagt* que de mannen van het vies complot (les conspirateurs ridicules).

Mais on s'aperçut bientôt que tout était tranquille et on laissa à St. Nicolas une garnison de 500 hommes du 2° Bon du 8° de Ligne pour résister à un mouvement possible des Hollandais, soit du côté de Hulst, soit du côté d'Anyers.

+

Le 20 Janvier 1851 (1) quelques soldats de la garnison de Hulst, se promenant dans la journée aux environs de cette place forte, entrèrent dans le cabaret *De dry Schouwen* pour s'y rafraîchir. Ils demandèrent au patron s'ils étaient encore à grande distance du territoire belge. L'hôte leur répondit qu'ils s'y tronvaient. Ces militaires, fort effrayés, se retirèrent immédiatement. Les paysans, non moins effrayés, conrurent prévenir le bourgmestre de Kemseke, leur commune. Celui-ci envoya un exprès à St. Nicolas.

Aussitôt le Commandant de Place (Groot Majoor) fit battre la générale et en moins d'une demie heure toutes les forces furent rénnies au Marché. Les braves (onze dappere) se mirent en route en chantant, escortés d'an moins 900 hommes, femmes et enfants armés de bâtons, de fléaux, de fourches, de pistolets, de fusils de chasse etc.

Dans l'intervalle le bruit s'était répandu que les Hollandais étaient occupés à piller Kemseke. Lorsque les St. Nicolasiens y arrivèrent, les soldats Hollandais, cause innocente de toute cette algarade, étaient depuis longtemps rentrés à Hulst, où il leur avait été genereusement octroyé luit jours d'arrêts (provost) en récompense de leur escapade involontaire.

. .

Le 25 Janvier 1851, la Garde bourgeoise qui avait fait, avec tout le zèle possible, le service de patrouilles depuis Octobre, fut remplacee par l'armée et le 6 Février il fut tenu à St. Nicolas un grand marché anx chevaux, sur l'ordre du Gouvernement provisoire. Celui-ci y

<sup>(</sup>e) van Aels).

acheta beaucoup de chevanx de remonte. Et fait observer, non sans quelque étonnement, le chroniqueur auquel nous avons déjà fait tant d'emprints, tout fut payé au comptant.

\*

Le 29 Mars 1851, le bruit court que le drapeau orange sera hissé la nuit suivante sur la tour de l'église et qu'il a été promis 60 florins à l'audacieux qui réussirait dans ce coup de main. Aussitôt les gardes sont doublées et rien d'anormal ne se passe. Le lendemain le drapeau du 3 Octobre 1850 qui avait été mis en lambeaux par le vent et la pluie fut remplacé par un nouveau.

\*

Le 51 Mars 1851, (1) nouvelle alerte. La nonvelle se répand que les Hollandais ont débarqué à Calloo, y ont creusé des tranchées pour empêcher l'accès des Belges et out menacé les paysans de percer les dignes s'ils osaient combler ces tranchées. Les paysans prévinrent leur Bourgmestre, qui avertit le commissaire de Police de St. Nicolas. Celui-ci tit immédiatement part de cette nouvelle au Commandant de Place. Après que ces deux hommes en eurent délibéré, il fut décidé d'euvoyer une compagnie à Calloo.

Celle-ci ne partit que quatre jours plus tard, soit le 5 Avril 1851 (Jour de Pâques) accompagnée d'une grande foule. Cette compagnie était composée de 50 hommes, armés chacun de 10 cartouches. Ils avaient comme Capitaine van Geert, aucien sergent des armées impériales qui avait fait de nombreuses campagnes, notamment celle d'Espagne, et comme lieutenant Detaf, entré au service depuis la révolution. Lorsque ce détachement arriva à Calloo, il vit bien les tranchées, mais ne trouva pas les Hollandais; ceux-ci s'étaient retirés sur leurs navires. Les Belges prirent possession du vieux fort Ste Marie, s'y établirent et y arborèrent le drapeau tricolore.

+ +

Comme on le voit les alertes se succédaient; les rumeurs les plus étranges se répandaient, semées par on ne sait qui. Pendant que le détachement dont nous venons de parler se trouvait à Calloo, le bruit courut subitement que les tisserands — tons patriotes — allaient piller les usines des fabricants — tons orangistes. Le service des patrouilles recommença et cette fois on en chargea le 4<sup>r</sup> ban de la Garde-Civique, récemment organisée par les Arrêtés du Gouvernement provisoire des 25 Novembre et 5 Décembre 1850, qui enrolaient dans

<sup>(1)</sup> van Aelst.

la Garde tous les citoyens de 20 à 50 ans ne faisant pas partie de l'armée, à l'exclusion des indignes.

Ces patrouilles se firent en costume civil, car ce ne fut que le 10 Avril 4851 que la Garde-Civique se réunit pour la première fois en uniforme dans la cour de l'amberge den Olifont. (1)

Comme il fallait s'y attendre ces bruits de pillage étaient fanx et il ne se passa rien d'anormal.

Le Conseil de Régence reçut dans sa séance du 12 Avril 1851 (2) une lettre du Bourgmestre Pierre van Remoortere-Dhaens par laquelle celui-ci envoyait sa démission à cause des menaces dont il était journellement l'objet (... zich beklagende over de dreijgementen aan welke hij dagelijks is blootgesteld...). Ainsi que nous le verrons bientôt, les esprits étaient très montés et il ne nous étonnerait gnère que ces menaces eussent eu lieu en réalité.

Le Conseil transmit cette démission au Gouverneur avec avis qu'il n'y a pas eu de troubles jusqu' alors à St. Nicolas et que tout fait prévoir qu'il sera aisé de maintenir l'ordre. En même temps, vu les circonstances exceptionnelles, le Conseil composa le collège provisoire ainsi qu'il suit : Emmanuel van Hoonacker, premier Echevin fut nommé Président et chargé des fonctions de Bourgmestre, Louis Lesseliers, conseiller, devint premier Échevin, et Louis Tayart, également conseiller, fut proclamé Échevin à titre provisoire en remplacement de P. A. Boéyé, depuis longtemps éloigné des affaires par la maladie.

Dans la nuit du 15 Avril 1851, (3) soi disant pour éviter les attronpements de peuple, on planta en cérémonie l'arbre de la liberté devant l'Hôtel de Ville. Les *Liègeois*, alors cantonnés à St. Nicolas, présentèrent les armes aussitôt que l'arbre fut planté.

van Aelst nous apprend que ces Liègois appartenaient au corps de chasseurs qui se porta le premier de Liège sur Bruxelles, où avec les Borains et Charlier (la Jambe de bois) ils contribuèrent tant au succès de la Révolution. Mais, ajoute le chroniqueur, beaucoup d'individus d'ici et des environs s'enrolèrent dans ce valeureux bataillon dont ils ternirent bientôt la gloire par leur mauvaise conduite et leur conardise. Nous en dirons un mot plus loin.

<sup>(1)</sup> van Aelst.

<sup>(2)</sup> Arch. Comm. de St. Nicolas (secrétariat) — Registre aux résolutions déjà cite.

<sup>(5)</sup> van Aelst.

En peu de temps des arbres de la liberté furent plantés partout. Tous se desséchèrent ou furent plus tard abattus. Deux seulement subsistèrent : celui planté devant l'Hôtel de Ville jil existe encore actuellement et celui planté au bout de la rue de l'Aucre, au coin du Klein Hulst devant le cabaret Nieukerken, actuellement le cabaret de Stad Oostende cet arbre est abattu depuis lougtemps. C'est dans ce cabaret que se réunissaient les partisans du nouveau régime. Le peuple dénomma bientôt cette réunion : la Société Belgique (de Belgieksche Societeyt).

9

Le lendemain, 16 Avril 1851, il y ent une nouvelle alerte. (i) Un gendarme apporta une lettre du Baron Everaert, Bourgmestre de Beveren, adressée au Commissaire de Police de St. Nicolas. Celui-ci transmit cette missive au Commandant de Place. Cet officier fit immédiatement battre la générale. Les soldats du 8 de Ligne en garnison à St. Nicolas se réunirent aussitôt au Marché et partirent sur-le-champ pour Calloo au secours du fort S<sup>te</sup> Marie, à vingt mêtres duquel deux canonnières Hollandaises s'étaient embossées.

Le lieutenant qui commandait le fort envoya une lettre par un trompette au Commandant des deux navires, pour lui dire qu'il ne voulait pas rompre l'armistice ordonné par les Puissances.

Il ent été d'ailleurs téméraire de sa part de le faire, il ne disposait que de quelques fantassins tandis que les deux navires étaient armés chacun de 14 canous.

La réponse ne se fit pas attendre. Elle portait que les canonnières avaient été envoyées à ce poste par le Général Chassé pour maintenir la liberté de la navigation sur l'Escant; si les troupes du fort ne se livrent à aucune hostilité, les canonnières s'en abstiendront aussi.

\* \*

Pendant que tous ces évenements se passaient, plusieurs familles de la ville, notoirement connues pour leurs sentiments orangistes, s'étaient refugiées à Lille par crainte de représailles. L'ancien Bourgmestre, Pierre van Remoortere-Dhaens que nous avons vu démissionner le 12 Avril précédent, prit également la fuite avec sa famille dans la nuit du 16 au 17 Avril, ear il était sous l'empire des mêmes terreurs, n'ayant jamais pu cacher ses préférences pour l'ancien régime, van Aelst trouve cette fuite absolument ridicule (dit was te flouw om daer voor met zyn huysgezin de vlugt te nemen).

<sup>(1)</sup> van Aelst

\*

Le 47 Avril les Hollandais postés devant Calloo avec leurs navires jonèrent à leur bord un air patriotique de leur pays (het airken van den Prins). La petite garnison du fort S<sup>re</sup> Marie ne voulnt pas être en reste de politesse. Elle planta une perche à laquelle elle arbora un drapeau tricolore et qu'elle surmonta d'un chapeau de la liberté (hoed van vreyheyd). Ces taquineries réciproques aboutirent anx sanglants événements que nous rencontrerons bientôt.

\*

Sons l'influence de ces alertes continues et des fanx bruits répandus à tout instant, la population vivait dans un état d'énervement facile à comprendre. Les enfants même étaient surexcités par les passions politiques qui agitaient alors les habitants de St. Nicolas.

Le I<sup>r</sup> Mai 1851, raconte van Aelst, j'étais allé faire nne promenade jusqu'an hameau de Raep. L'y vis deux bandes de gamius, les uns, fils de bourgeois aisés, représentaient les Hollandais, les antres, enfants des Papenakkers, le quartier le plus panvre de la ville, représentaient les Belges. Les mus et les antres étaient armés de sabres de bois et de bâtons garnis de clous. Tout à coup ils en vinrent aux mains et en un clin d'œil les Hollandais l'urent mis en déronte. L'un des enfants faisant partie de cette dernière bande avait la jambe brisée, l'autre le crâne défoncé, un troisième était gravement blessé à la figure. Celni-ci eùt été certainement tué, si, aidé d'un soldat, je n'étais intervenu dès le début de la bataille. L'ainé des combattants n'avait que quatorze ans. Si telle était l'animosité des enfants, on pent aisément se figurer quelle était la violence des sentiments chez les adultes.

+ +

Le 1<sup>r</sup> Mai 1851, Constantin Rodenbach, docteur de la Faculté de médecine de Paris, ancien professeur à l'École de Médecine de Bruges, membre du Congrès National, nommé Commissaire de District en remplacement du Comte de Bergeyck, s'installa à St. Nicolas. (1) « Dès

<sup>(1)</sup> Constantiu Rodenbach — Episodes de la Révolution dans les Flandres — Bruxelles , Louis Hauman et Compie , Editeurs — 1833 — page 240. Le Comte de Bergeyek avait été nommé Commissaire de District de St. Nicolas par Arrêté du Gouvernement Provisoire du 22 Octobre 1850. Nous ne sommes pas parvenu , malgré nos recherches et malgré les recherches que Monsieur de Trooz, Ministre de l'Instruction Publique a bien voulu faire effectuer, à notre demande , dans les Archives de son Département , à retrouver la date de la nomination de Constantin Rodenbach en qualité de Commissaire de District à St. Nicolas



Constantin Rodenbach.

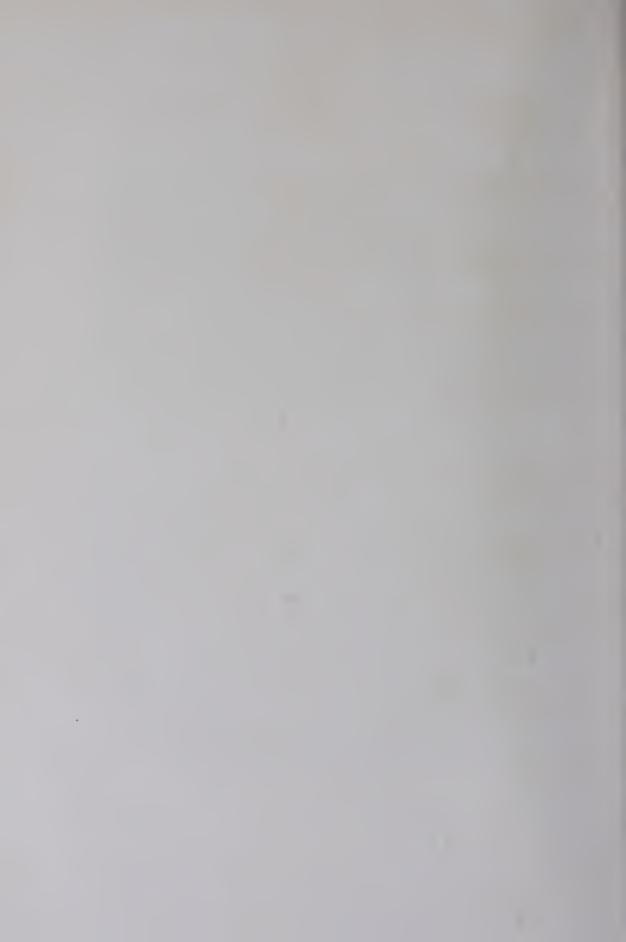

mon arrivée, écrit Rodenbach, mon premier soin fut de visiter le fort de Ste Marie, qui paraissait l'endroit le plus menacé de l'arrondissement. Ce fort n'était gardé que par une quinzaine de soldats du 8° régiment de ligne. Les canonnières s'approchaient de la terre et pouvaient facilement communiquer avec les habitans. Je vis d'un coup d'ail le parti qu'on pouvait tirer d'une position aussi avantageuse, sur la rive gauche de l'Escaut, et le danger qu'il y avait à l'abandonner ainsi. Je ne cessai de demander au ministre de la guerre et au général Wauthier, commandant la province de la Flandre orientale, des troupes et de l'artillerie, pour la défense de cette partie de la frontière, qui d'un moment a l'autre, pouvait être envalue. Si l'on avait armé le fort de quelques canons, jamais un Hollandais n'eût mis le pied dans le village de Calloo pour y égorger les habitans; jamais il n'eût inondé de ce côté un pouce de terrain. Malgré mes nombreuses réclamations, je ne pus rien obtenir. On retira même à la fin de Juillet, les troupes appartenant au 8° de ligne, pour les remplacer par de jeunes recrues qui, pour la plupart, n'avaient jamais vu le feu ».

Nous verrons bientôt quelles furent les conséquences de « l'imprévoyance, de l'apathie ou de la lâche trahison de quelques uns de nos gouvernans ». (1)

\*

Le 9 Mai 1851, (2) il y eut une échauffourée du côté de St. Paul. Une vingtaine de volontaires de la Flandre Orientale (oost-vlaendersche), organisés par Arrêté du Régent du 8 Avril 1851, étaient cantonnés dans cette commune. Ils trouvèrent bon d'aller planter ce jour là, en compagnie de quelques paysaus, un arbre de la liberté à l'extrême

Rodenbach fut nommé en la même qualité à Malines par Arrêté Royal du 30
 Avril 1832 et remplacé à St. Nicolas par de Man d'Attenrode.

Rodenbach fut élu député de St. Nicolas le 29 Août 1851, et remplit son mandal jusqu'en 1839, à quelle époque il fut remplacé par Ch. Vilain XIIII. Il fut plus lard Ambassadeur de Belgique en Suisse et en Grèce. Il mourut, Ambassadeur, à Athènes le 3 Décembre 1846 et fut enterré dans un rocher en face de l'Acropole. Ce fut lui qui proposa le 23 Novembre 1830, dans un discours enflammé, au Congrès national l'exclusion à perpétuité de la famille des Nassau de tout pouvoir en Belgique (Nous remercions vivement M. A. Rodenbach, greffier de la Justice de Paix de St. Nicolas, petit-neveu de Constantin Rodenbach, qui nous a obligeamment communiqué le portrait de son grand-oncle et diverses particularités relatives à celui-ei).

<sup>(1)</sup> Constantin Rodenbach - loe. cit. p. 244.

<sup>(2)</sup> van Aelst.

frontière. L'arbre fut abattu pendaut la muit suivante. Les volontaires voulurent en planter un autre le lendemaiu, mais ils en furent empêchés par les Hollaudais cachés dans les sapinières et les bois.

Le Commandant de Place en fut averti et il envoya le capitaine Piron sur les lieux avec nue compagnie de Volontaires. Il y ent des comps de feu échangés, mais il n'y cut ni morts, ni blessès. Les Belges reutrèrent à St. Nicolas à deux heures de la nuit, après avoir plauté le drapeau à St. Jan Steen.

\*

Si à la frontière du Pays de Waes la situation était encore grosse de menaces, à St. Nicolas même l'apaisement semblait complet, à telle point que l'Harmonie Communale qui n'avait plus osé se montrer en public depuis la mésaventure funambulesque du 22 Septembre 1850, fit une sortie le 22 Mai 1851, et que Pierre van Remoortere-Dhaens rentra à St. Nicolas le 29 suivant.

Mais ce calue u'était qu'apparent. Les esprits étaient fort montés, d'antant plus que les orangistes, appartenant tous à la classe aisée, étaient imbus d'idées autoritaires et ne souffraient aucune manifestation contraire à leurs convictions. Ils se réunissaient dans nu cabaret enseigné La belle Alliance, van Aelst dit que cet estaminet se trouvait au coin de la rue du Jardin ou Bizel. Il D'après ces indications ce lieu de réunion était donc situé à l'endroit occupé actuellement par la maison de la Place Notre-Dame portant le Nº 10 et habitée aujourd'hui par M. Jos. Rombant, conseiller communal.

Ce fait nous fut ensuite confirmé par l'examen des titres de propriété de la maison Nº 10 de la Place Notre-Dame, que voulut bien nous communiquer le propriétaire M. Alph. Poppe, Echevin de la ville de St. Nicolas.

Le 2 Juin 1851, (2) quelques jeunes gens, partisaus du nouveau régime, se trouvaient à la Belle Alliance, ils s'avisèrent d'y entonner des chants patriotiques en présence des orangistes qui y étaient réunis. Fut-ce une bravade on une gaminerie? Toujours est-il que les orangistes cherchèreut querelle et l'orage éclata. Heureusement, l'on se borna aux injures et aux gros mots; mais le bruit avait attiré la foule et un attroupement s'était immediatement formé. L'antorité fit battre la générale, la garde accourut, dissipa le rassemblement et au bout de vingt minutes tout était tranquille comme si rien ne s'était passé.

<sup>(</sup>i) ... de Belaliance op den hoek der Hofstraet of Bizel...

<sup>(2)</sup> van Aelst.

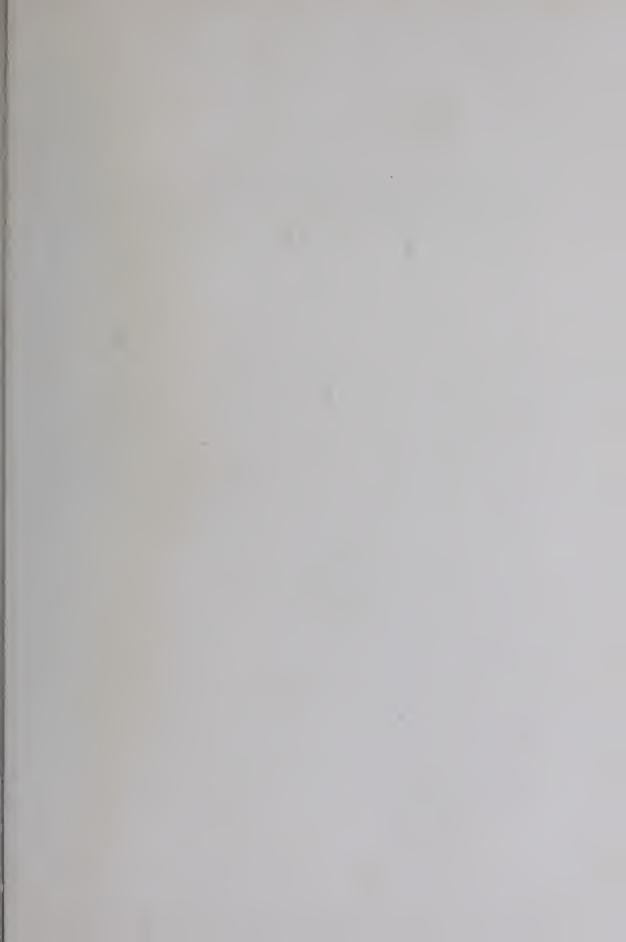



Une famille Belge. - 1830. - Belgisch Huisgezin.

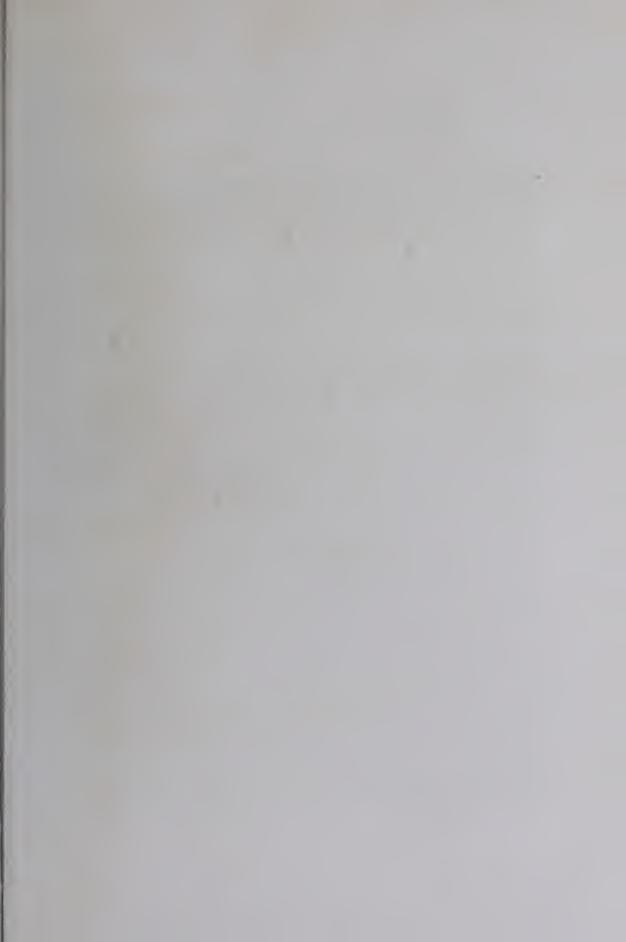



Une famille Belge. - 1831. - Belgisch Huisgezin.

Mais pendant toute cette bagarre quelques gamins avaient attaché un petit drapeau tricolore à la porte du cabaret. Ce drapelet fut enlevé par un lieutenant et transporté au corps de garde en vue d'éviter les attroupements. Le lendemain ces enfants, escortés d'une grande foule, allèrent réclamer leur drapelet au corps de garde, disant qu'il devait être fixé sur l'arbre de la liberté. Un soldat satisfit à ce désir, tout le monde se dispersa et tout fut oublié (... en dan gingen de kleyne jongens weg en alles was vergeten...).

Ce minime épisode du drapelet attaché par des enfants, et confisqué — ou saisi, si l'on préfère — par un lieutenant, nous indique suffisamment quel était alors l'état d'esprit de l'Antorité : les couleurs belges n'avaient pas encore conquis droit de cité à St. Nicolas. Quoi qu'elles fussent officiellement arborées sur la tour de l'église depuis le 5 Octobre 1850, elles étaient encore considérées comme séditieuses — mais seulement selon les circonstances, fussent-elles même ridicules.

Cependant le travail avait presque complètement cessé dans les fabriques et au mois de Juillet la cherté était devenue excessive pour certaines denrées de première nécessité. Nous empruntons à van Aelst quelques renseignements sur certains prix. Il nous fait aussi connaître que les grêles avaient ravagé toute la moisson à Tamise, à Thielrode, à Elversele etc.

Le pain qui valait en 1850, par 1 1/2 k° fl. 0.15 se vendait en 1851 fl. 0.25. Les pommes de terre atteignaient le prix de 55 sous de Brabant par sac de 4 mesures. Le sarrazin valait fl. 0.15 le litre, la farine de sarrazin fl. 0.15, le prix du vinaigre était à 2 sous de Brabant le litre, et le vinaigre de vin se vendait de 10 à 11 sous de Brabant, également le litre. Le genièvre en trois mois avait monté de 10 sous le litre à 14 sous. Mais, ajoute van Aelst, le prix des denrées coloniales n'avait pas augmenté, le café était côté à fl. 0.44 les 5 halve vierendeel et le riz à fl. 0.20.

Cet enchérissement provoqua une mendicité considérable. Aussi les orangistes avaient-ils beau jeu, d'autant plus que la taxe des pauvres établie le 7 Janvier les atteignait les premiers.

Nous supposons que c'est vers cette époque que parurent les estampes lithographiques laconiquement intitulées 1830 et 1831 d'après J. Geirnaert. Elles sont gravées par J. Pinnoy et éditées chez de Wasme à Bruxelles.

Nous reproduisons ces deux gravures (1) à titre de document.

Mais les menées des orangistes restèrent sans résultat, surtout que l'on apprit le 40 Juillet que le Traité des 18 Articles venait d'être ratifié par le Congrès national.

\*

Malgré la dureté des temps de nombreux habitants de St. Nicolas partirent pour Bruxelles le 20 Juillet, afin d'assister le lendemain à l'inauguration du roi Léopold.

Cet événement fut célébré à St. Nicolas dès la veille par des sonneries de cloches et une salve de trente coups de canon.

Comme le 21 Juillet était un jour de marché, l'administration communale défendit de tirer des coups de fen avant trois heures de l'après-midi. Mais lorsque ce moment fut arrivé le bruit fut assour-dissant. Le soir toute la ville fut illuminée et l'Harmonie communale donna un concert sur la Grand'Place.

Le 28 Juillet, le Te Deum fut chanté à l'église paroissiale à 41 1/2 heures du matin. Toutes les Antorités y assistèrent ainsi que toute la Garde-Civique. (1)

\*

Depuis le 16 Avril 1851, les mouvements de troupes avaient été incessants, surfont vers Anvers et Calloo.

Le 2 Août l'alarme fut chaude. On apprit que les troupes de Calloo réclamaient les secours les plus prompts. Aussitôt la génerale fut battue. La Garde-Civique de St. Nicolas partit en toute hâte, celles de Zwyndrecht, Melsele et Beveren accournrent également. Les paysans de Beveren prêtèrent aussi main-forte. Ils étaient conduits par le vicaire de leur paroisse, celui-ci était armé de son fusil de chasse et fit mordre la poussière à plusieurs ennemis. (2) Le leudemain. 3 Août, les Hollandais firent une nouvelle infraction à l'armistice et s'avancèrent jusqu'an village de Calloo. Un détachement de chasseurs liégeois, commandé par le Major Lochtmans, soutint l'attagne de l'ennemi, lors de son débarquement au fort Ste Marie; secondé par quelques gardes civiques de Beveren et de St. Nicolas, il ne craignit pas de s'exposer contre des forces supérieures. Après un combat de quelques heures, nos troupes dépourvnes d'artillerie furent obligées d'abandonner le fort Ste Marie et de se replier sur Beveren. (5) Les Hollandais occupérent le fort et abattirent le drapeau tricolore. (4)

<sup>(1)</sup> van Aelst.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Constantin Rodenbach - op. cit. - pp. 242 ss.

<sup>(4)</sup> van Aelst.





GEN. TOVOR ( LELDS, VON LAND VOLVERS EN MIDDED BRIEN VIDABLE \*Personne vermoned, 3 dand erschoten, och erst frocto by termber von nonlassen figelinden en U. J. 11 101' \ | . | G \ ' | . | . | E1 . | | | 155..

ribinish data in de landen misse water gesteld

van Aelst attribue cette défaite à la couardise de ces faux Liégeois dont nous avons parlé plus haut. (1) Ils prirent la fuite, jetant leurs munitions; on retrouva dans les champs de grandes quantité de cartouches intactes. Constantin Rodenbach ne parle pas dans son ouvrage de cette très-importante particularité. Ce silence n'est-il pas voulu? En effet l'épigraphe du livre de Rodenbach n'est-elle pas : La vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité? Quoi-qu'il en soit, les chefs firent si belle contenance, que l'ennemi n'osa s'avancer et se retira sur ses canonnières, d'où il pouvait sans danger ravager le pays. (2)

Les Hollandais mirent Calloo et le Polder à fen et à sang, van Aelst compta 55 fermes et maisons pillées, saccagées on incendiées. D'après le rapport officiel des antorités locales de Calloo (5) le nombre seul des maisons incendiées s'élevait à 47. La légende d'une gravure du temps, (4) que nous reproduisons ci-contre, porte une autre évaluation : 17 granges contenant du grain et 108 maisons démolies ou brulées.

Quant aux tués les évaluations sont aussi différentes, van Aelst nous dit que 20 habitants du village : femmes, enfants et vicillards furent massacrés de sang-froid. Il ajoute qu'il tronva trois cadavres entassés dans une cave. D'après la légende de la gravure il y eut dix morts : 8 personnes massacrées et 2 autres fusillées. Rodenbach ne donne pas le chiffre des morts, mais il reproduit en note (5) un extrait du rapport officiel des autorités locales de Calloo. Nous y tronvons les noms des victimes suivantes :

Marie Verbeeck. Après avoir fait violence à cette jeune fille, les Hollandais la massacrèrent à la baïonnette.

Marie van Damme, âgée de 12 ans, assommée à coups de crosse de fusil.

Charles de Blanger, tué à la baïonnette.

Jeanne Mels, tuée à la baïonnette.

<sup>(</sup>i) Page 33.

<sup>(2)</sup> Rodenbach cite comme s'étant particulièrement distingués dans cette affaire, parmi les officiers : Pallante, de Cloud et Paque, et parmi les bourgeois : le comte de Bergheyck, d'Olieslaeger fils et le vicaire Bischop de Calloo (op. eit. page 245 — note 1).

<sup>(3)</sup> Cité par Rodenbach p. 244.

<sup>(</sup>i) D'après l'original reposant à la Bibliothèque de l'Université de Gand. Nous remercions MM, vander Haeghen et Paul Bergmans qui nons ont autorisé à reproduire cette gravure.

<sup>(5)</sup> Op. cit p. 144.

Pierre van Exaerde, son fils, agé de 4 aus, tué à la baïonnette. Jean van Exaerde, J. B. Vermeulen, Pierre Deckers et Jean de Mayer, tués à coups de fusil.

Pierre Cornelis, la tête tranchée par le sabre.

Devant ces divergences, nous préférons suivre les données de Rodenbach. Il était en effet Commissaire de District à St. Nicolas à l'époque où ces faits se passaient, et il disposait par conséquent des moyens d'information les plus surs.

Outre cela les Hollandais rompirent les dignes et ouvrirent les écluses du Polder.

Rodenbach fait remouter la responsabilité de ce désastre plus haut que ne le fait van Aelst. Il dit que ce fut « le fruit de l'imprévoyance, de l'apathie ou de la lâche trahison de quelques uns de nos gouvernans ». (1)

Ce ne furent pas seulement la digue du Polder de Calloo que les Hollandais rompirent dans le Pays de Waes. Ils pratiquèrent encore deux ouvertures dans la digue du Borgerweert entre Burght et la Tête de Flandre et une autre dans la digue du Polder de Melsele, près la Pipe de Tabac; par là l'inondation s'étendit aux Polders du Vieux-Doel, Ste Anne-Keetenisse, Calloo, Royal-Krankeloon, Melsele et Borgerweert. Outre ces trois conpures principales, les Hollandais avaient encore ouvert diverses digues intérieures, deux écluses près Liefkenshock et pratiqué des saignées dans la chaussée d'Anvers à Gand, de sorte que l'inondation recouvrait plus de 4000 hectares. Les dommages causés aux propriétaires étaient évalués à fl. 688000 et les frais de réfection à fl. 270000 soit au total fl. 958080 (2.050000 francs). (2)

Le Commissaire de District, Constantin Rodenbach, arriva à Beveren au moment où les Chasseurs liégeois et les gardes civiques entraient dans cette commune après la défaite de Calloo. (5) Η annonça l'arrivee prochaine de quelques renforts, il fit assembler un couseil qui décida de ne rien entreprendre avant l'arrivée de quelque artillerie et de nouvelles troupes. Il tranquillisa les habitants.

Il quitta la commune le soir même, pour s'occuper activement des moyens de défense.

Il expédia aussitôt des courriers dans diverses directions, pour faire

<sup>(</sup>i) II. Vilain XIIII — Coup d'œil sur les inondations des Flandres (cité par Rodenbach — op. cit. page 233 note 1).

<sup>(2)</sup> Rodenbach op, cit. pp. 246 ss.

arriver avec célérité les Gardes-Civiques des districts de St. Nicolas, de Termonde et d'Alost, et pour obtenir des fusils, des munitions et de l'artillerie.

Il fit en même temps afficher dans toutes les communes de l'arrondissement la proclamation suivante :

## Garde Civique!

Le moment est venu de remplacer par la valeur, les discours inutiles et une trop longue hésitation.

C'est au nom de la Patrie que je vous appelle aux armes, que je vous engage à prouver que les Belges sauront maintenir la liberté obtenue par une lutte constante et opiniâtre. Le salut de la Belgique nous impose l'oubli de tout sentiment jaloux, de tout esprit de parti. Dignes vivaux de la noble Pologne, restons unis dans le chemin de l'honneur, ne briquons que les postes de dangers et de gloire!

Soldats citoyens! choisissons des chefs dignes de nous conduire au combat, qui sachent mourir ou justifier par des succès notre confiance. St. Nicolas, 4 Août 1851.

## CONSTANTIN RODENBACH

Commissaire du district de St. Nicolas et membre du Congrès national.

Au lieu de s'adresser aux autorités militaires qui ne lui inspiraient aucune confiance « et dont les antécédens n'étaient guère rassurans », Rodenbach suivit la voie administrative et réclama de prompts secours près du Gouverneur de la Flandre Orientale, le Baron de Lamberts qui le 2 Février précédent, lors du complot du lieutenant-colonel Grégoire, s'était montré si digne de ses hautes fonctions et avait préservé le pays de l'anarchie.

On peut donc aisément comprendre de quelle inquiétude Rodenbach fut assailli dans la nuit du 5 au 4 Août, lorsqu'à minuit il vit les Chasseurs Liégeois battre en retraite, tambour battant, alors que Beveren était menacé par la proximité des Hollandais, et que cette retraite bruyante pouvait engager ceux-ci à pénétrer dans le pays et à s'avancer jusqu'à St. Nicolas même. Il paraît qu'il y avait ordre de retrograder sur Termonde. Comme le Commissaire de district n'avait aucune autorité sur les militaires, il dut prendre patience et mit tout son espoir dans la garde civique, « elle y répondit au delà de son attente ».

Le 4 Août à huit heures du matin la Garde Civique de Lokeren, qui la première répondit à l'appel, fit son entrée, tambours battant, en chantant des airs patriotiques et pleine d'enthousiasme. Rodenbach accompagna ce détachement, fort de cinq cents hommes, aux avantpostes, où il fut bientôt rejoint par les volontaires de St. Nicolas, commandés par le colonel Piron. Dans la journée, les Gardes-Civiques de Termonde, d'Alost et de St. Nicolas arrivèrent à marche forcée. Elles furent échelonnées dans les villages et placées sous le commandement du colonel Annez de Zillebeke. Engène de Smet, membre du Congrès national, accompagna lui même les troupes de son arrondissement (Alost), au nombre de onze à donze mille.

Le 6 Août la Garde Civique d'Alost et celle de Wetteren partirent pour Beveren, suivies de deux petites pièces d'artillerie, envoyées par Hippolyte Vilain XIIII. A trois heures, deux cents hommes de Ninove, parfaitement armés et équipés, leur colonel en tête, arrivèrent encore, mais si la quantité des braves accourus à l'appel du Gouverneur et de Rodenbach était grande, les services qu'ils pouvaient rendre étaient fort minimes : la plupart n'étaient armés que de piques. Il fallut donc donner des ordres pour faire rétrograder des milliers de Gardes-Civiques.

Si le Commissaire de district était parvenu à se procurer quelques moyens de défense en requisitionnant tous les fusils de chasse qui se trouvaient dans l'arrondissement, il se trouvait d'autre part sans munitions. Il y pourvnt promptement en demandant de la poudre à Termonde et en faisant fondre des balles par quelques bons patriotes de St. Nicolas.

Le général Wantier qui était venu reconnaître les positions des Belges et s'assurer de leurs moyens de défense, remit le commandement au Général de Mahieu qui arriva à St. Nicolas le 6 Août, van Aelst raconte qu'à l'arrivée de ce général les employés de l'Hôtel de Ville se présentèrent aussitôt chez lui et lui offrirent leurs services pour les travaux de son bureau. Mais le général qui n'avait aucune confiance dans le personnel de l'Administration Communale, les chassa. Il s'adressa alors au Supérieur du Petit-Séminaire et lui demanda de lui fournir un secrétaire, choisi parmi ses meilleurs élèves. Le Supérieur désigna Louis de Bruyn, le plus studieux d'entre enx. Louis de Bruyn devint plus tard secrétaire communal de la ville de St. Nicolas. Ce fut un latiniste et un helléniste des plus distingués. (1)

Le général de Mahieu et Rodenbach visitèrent la ligne et les avant-

<sup>(</sup>i) La bibliothèque gréco-latine, très complète, de feu Louis de Bruyn, fait actuellement partie de la bibliothèque du Cercle Archéologique du Pays de Waes.

postes. Ils traversèrent l'Escaut à Rupelmonde, visitèrent le fort S<sup>te</sup> Marguerite, situé sur la rive droite, occupé alors par les Chasseurs de Chasteler et le firent mettre en état de défense.

Le surlendemain le général de Mahien fit atteint d'une indisposition subite, se fit transporter à Gand et remit le commandement militaire au colonel Annez de Sillebeke, (1) qui veçut l'ordre de se retiver, en cas d'attaque, sur Termonde. (2)

Les Hollandais firent diverses tentatives pour pénétrer dans le cœur du pays. S'étant aperçus que le polder de Melsele était à see ils essayèrent de le traverser pour se porter sur Zwyndrecht. Ils étaient au nombre de huit cents; deux compagnies du 5° régiment de ligne, sous les ordres du capitaine Lenain, les chargèrent à la baïonnette et les refonlèrent jusqu'à la Pipe de Tabac. L'artillerie de la flotte tirait à mitraille sur la troupe et bombardait les fermes. Trois officiers belges, Nypels, Thyssens et Monard, se distinguèrent particulièrement dans cet engagement.

Pen après, les Hollandais, ayant tenté un débarquement à Burght y furent complètement défaits par le même capitaine Lenain.

La garnison de Hulst fit une sortie vers La Clinge, elle fut reponssée jusque sous les murs de la forteresse, où elle perdit beaucoup de monde. Les volontaires de Zèle se distinguèrent particulièrement dans cette rencontre. Le sergent Parmentier, traversant les marais, alla planter le drapeau national sous le canon de l'ennemi. Et, ajonte Rodenbach, la valeur au dessus de tout éloge dont firent preuve tous les gardes civiques, dans divers combats, le déploiement de forces considérables et des moyens de défense que nous avions préparès, produisirent un tel effet moral sur l'ennemi, qu'il n'osa plus prendre l'offensive et qu'il se borna à défendre son tevritoire.

Si les ennemis du dehors harcelaient les troupes belges dans le Pays de Waes, les ennemis du dedans ne restaient pas non plus inactifs. C'est dans ces conjonctures que Rodenbach provoqua un Arrêté de la Régence de St. Nicolas, qui défendit tonte communication avec la Flandre Zélandaise. (5) A la suite de cette interdiction le

<sup>(1)</sup> De Cruybeke.

<sup>(2)</sup> Rodenbach - Op. cit. pp. 254. ss.

<sup>(3)</sup> Rodenbach — Op. cit. p. 256 — Nous n'avons pas trouvé trace de cet Arrêté, ni dans les Régistres de délibérations du Collège Echevinal, ni dans les Régistres de délibérations du Conseil Communal. Nous en concluons que l'Administration Communale, foncièrement orangiste, n'acta pas la délibération prise à cet égard.

messager de Hulst fut arrêté; il était porteur de journaux, d'une correspondance chiffrée, d'un article pour le Lynx et de quelques lettres particulières. Le jour de cette arrestation, plusieurs personnes suspectes quittèrent le pays.

\*

Le 7 Août, (1) les Hollandais essayèrent de dresser une batterie sur la ronte de Hulst. Le lieutenant de Behault, commandant la 5° compagnie des tirailleurs liègeois, assembla son monde. Il fut suivi d'un peloton de la Garde-Civique de Ninove et d'un autre détachement de liégeois, commandé par le lieutenant Chaumont. Ils foreèrent les Hollandais à se retirer dans la forteresse.

\*

Le 9 Août, (2) Rodenbach partit pour Zwyndrecht afin d'inspecter les avant-postes. Les Gardes-Civiques d'Alost, commandés par le Colonel comte vander Noot et par le Major Cans-Ilnwaert se trouvaient à la Pipe de Tabac, en face des canonnières, campés dans la bone, manquant des vêtements les plus nécessaires. Ce poste était tellement dangereux qu'on le fit plus tard évacuer, trouvant inutile d'exposer ces soldats plus longtemps au feu de la flotille. Là encore le capitaine Lenain du 5° régiment de ligne se distingua particulièrement.

\* \*

Les dix-huit mille hommes qui avaient été ainsi jetés dans le Pays de Waes, pour en assurer l'intégrité, n'eurent pas à souffrir de l'inexistence de toute Intendance. Non seulement la contrée, une des plus fertiles de la Belgique, put fournir immédiatement à la troupe la nourriture de première nécessité, mais aussi les communes qui avaient envoyé des volontaires s'empressaient de les nourrir eu fournissant des chariots de pain, de pommes de terre et de viande salée, produits de leurs souscriptions. (5) Le pillage et l'incendie de Calloo avaient partout exeité la colère et exalté le courage.

\* \*

Rodenbach considérait la prise de Ilulst comme très propre à effrayer les Ilollandais et à les détourner du territoire Belge. (4) Grâce à des intelligences nouées dans la place, il était parvenu à savoir que cette forteresse n'était défendue que par quelques centaines d'hommes, dont

<sup>(1)</sup> Rodenbach - Ibid.

<sup>(2)</sup> Ibidem.

<sup>(3)</sup> Ibidem — page 257.

<sup>(4)</sup> Ibidem - page 258.

la moitié était atteinte de la variole, et que de plus les canons qui garnissaient les remparts étaient pour la plupart détériorés ou hors de service.

Le 14 Août, il se rendit à Beveren afin de conférer sur la prise de Hulst avec le lieuteuant-colonel Chazal, commandant le bataillon des tirailleurs liégeois, et avec le capitaine Lenain, du 5e de ligne. Il fut résolu de tenter le conp de maiu la nuit suivante. Les chefs de corps furent prévenus et dix huit ceuts hommes devaient se mettre en marche sur St. Gilles, où le rendez-vous était fixé à minuit. La colonne disposait de deux canons et d'un obusier. Le prétexte de l'expédition était que quelques Hollandais s'étaient montrés aux environs de la Clinge. Lorsque le colonel Annez de Zillebeke, commandant de la Brigade, apprit que les troupes se mettaieut en marche, il se souvint de l'ordre qui lui avait été donné par le général Wauthier d'empêcher la reprise des hostilités, et défendit aux troupes de se porter en avant. Il fut obligé, par respect pour la hiérachie militaire, dit Rodenbach, de paralyser une entreprise à laquelle il eut pris une part active en toute autre occasion. A la suite de ce contre-ordre huit cents hommes seulement se réunirent à St. Gilles. Rodenbach réunit un conseil de guerre dans cette commune, il v fut décidé qu'on ne pouvait attaquer une forteresse avec un si petit nombre d'hommes. Lorsque la troupe apprit cette nouvelle au réveil, on eut beauconn de peine à la faire rétrograder, elle ne céda qu'à des prières réitérées. Enfin le corps expéditionnaire se sépara, sous l'impression qu'il était trahi.

Lorsque la Garde-Civique fut licenciée, Rodenbach adressa aux Chefs de Corps cette proclamation enflammée :

## Gardes Civiques

Au nom des habitans du district de St. Nicolas, je vous remercie de votre zèle, de votre patriotisme. A la première apparition des hollandoprussiens, vous vous êtes levés, vous avez bravement repoussé ces lâches incendiaires, vous les avez refoulés avec succès à Hulst, à Burght, à Zwyndrecht etc., d'où ils voulaient fondre sur St. Nicolas et menacer d'autres cités.

Les gardes civiques de Lokeren, des district d'Alost et de Termonde, sont accourus au premier signal, pour partager nos dangers; que ces braves trouvent ici l'expression de la reconnaissance nationale.

Des millions sont enfours sous les eaux qui inondent nos polders.

Sans vous, sans votre courage, des millions encore sevaient devenus la proie de l'inondation, de l'incendie, dignes auxiliaires de nos ennemis.

Dépourvus de canan et d'armes, et en l'absence de chefs militaires, vous vous êtes maintenus dans des pasitions difficiles. Quand les chefs sont venus, au lieu d'applaudir à votre valeur, ils ont comprimé l'élan de votre patriotisme : sans eux, Hulst aurait vu flotter nas couleurs belges, Axel eût fait connaissance avec les blauses nationales.

Qu'elle est belle aux yeux de la Patrie, la douleur que vous éprouvez de votre volontaire inaction! En rentrant dans vas foyers, vous pourrez eucore lever la tête. La honte est à ceux qui, par leur incurie, leur incapacité ou leur perfidie, ont compromis le salut et la gloire de la Patrie.

La nation appréciera bientôt leur conduite et la vôtre.

Tels furent les derniers faits de guerre qui se passèrent au Pays de Waes.

L'on peut affirmer sans crainte d'être contredit que c'est au sangfroid, à l'énergie et an courage de Rodenbach que le Pays de Waes doit de ne pas avoir été envahi par les Hollandais et de ne pas avoir sulti le sort de Calloo.

Quelques jours après, le 29 Août 1851, curent lieu les premières élections législatives. Les bureaux électoraux étaient établis dans les cabarets qui entouraient le Marché. (1) Chaque bureau était gardé extérieurement par un peloton de gardes civiques du premier ban. Les élus furent, pour la Chambre des Représentants : C. Rodenbach, Vicomte Ch. Vilain XIII, Verhaegen; pour le Sénat : Vander Stracten.

Comme ils l'avaient fait pour le petitionnement de 1829, les orangistes firent paraître à l'oceasion de ces élections une lithographie satyrique d'après Geirnaert. Nous la reproduisons ci-contre. (2)

Cependant la paix intérieure était loin d'être rétablie. La morgue des orangistes était incommensurable et ils accablaient à toute occasion les soldats et les gardes civiques belges de leurs quolibets et de leurs sarcasmes. Leur attitude leur attira le 16 Octobre une correction dont ils n'allèrent pas se vanter. (5)

A cette dâte quelques soldats belges étaient entrés au cabaret La Belle Alliance pour s'y rafraîchir. L'hôtesse refusa de leur donner à

<sup>(1)</sup> Ce système fut suivi jusqu'aux élections législatives de 1904.

<sup>(2)</sup> Communiquée par Mr Albert Fels.

<sup>(3)</sup> van Aelst.



Les Elections en Belgique. - 1831. - Belgische Kiezingen.

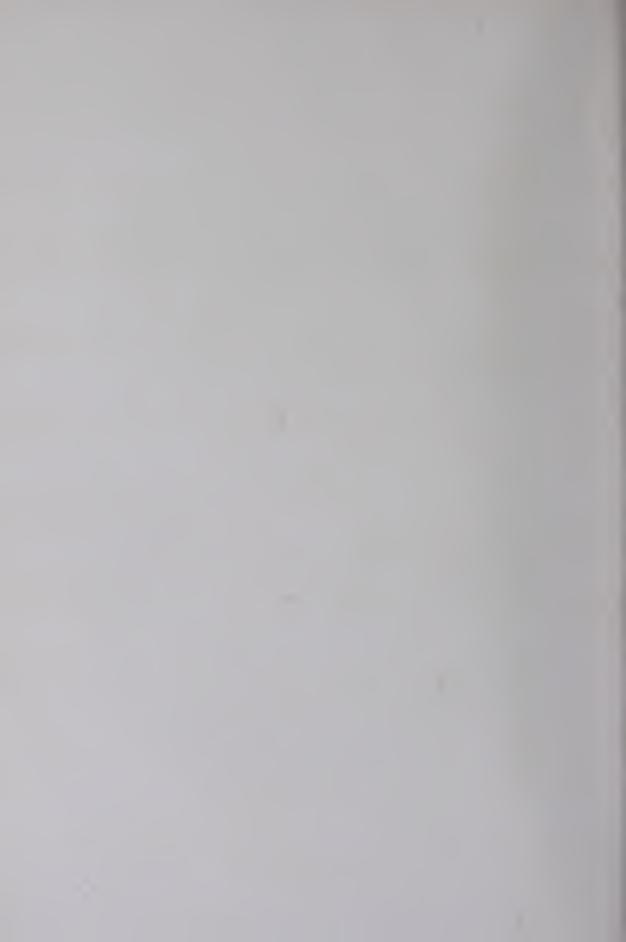

boire, disant qu'elle ne débitait que de la bière hollandaise. Les jeunes orangistes qui se trouvaient là, joignirent leurs moqueries aux plaisanteries de la cabaretière. Mais ces militaires avaient la tête près du bonnet et il s'éleva une violente querelle. Une fonde considérable s'amassa aussitôt devant La Belle Alliance, prit fait et cause pour les soldats et se mit à lapider la maison. En un clin d'œil il ne resta plus entier, ni un carrean de vitre, ni un chassis de fenètre, ni un volet, ni un rideau.

Les fiers-à-bras qui avaient provoqué la querelle se sauvèrent en escaladant les murs séparant le cabaret des propriétés voisines. L'un d'entre eux, van Weddingen, commis de Charles de Maere, connu sous le sobriquet de de leeuw van Weddingen s'enferma dans une malle et se fit ainsi transporter dehors. Si la foule, dit van Aelst, avait mis la main sur ce dernier, elle l'eût certainement écharpé.

Le lendemain le Parquet de Termonde fit une descente dans le cabaret saccagé. Après les constatations, la patronne de l'estaminet fut conduite dans une autre maison sous la protection de deux soldats armés.

Les gamins la suivirent en battant des mains et en chantant : Het zal haer niet meer lukken, al is zy goed of kwaed, De kaes is aen het stinken en zy gaet

Pen de temps après il y ent une nouvelle bagarre, cette fois encore dans un cabaret, Le Petit Paris, (1) frèquenté principalement par des orangistes. Le 21 Novembre 1851 un souper avait été organisé à l'auberge den Anker en l'honneur de tous les officiers des Gardes-Civiques de St. Nicolas et des environs. A l'occasion de cette fête il fut tiré de nombreux coups de feu. Le bruit de cette mousqueterie effraya la population au plus haut point, elle crut à une invasion des Hollandais, soit du côté de Hulst, soit du côté de Calloo.

Mais la terreur fut à son comble lorsque à 10 heures du soir l'on entendit battre la générale. Un lieutenant de la Garde-Civique en avait donné l'ordre, afin de faire cesser les querelles et maintenir l'ordre pendant cette soirée qui menaçait d'être tumultueuse. Mais les gardes civiques mécontents, soudoyés ou ivres, réfusèrent d'obéir, dit van Aelst, et leur insubordination fut telle qu'ils se dirigèrent sur le cabaret Le Petit Paris, tenu par de Schepper. Ils le saccagèrent de fond en comble. Les orangistes qui s'y trouvaient réunis s'enfuirent

<sup>(1)</sup> Ce cabaret était situé rue de Plaisance à l'endroit où se trouve actuellement la maison occupée par M. Jan Nobels et portant le n° 11.

chez les voisins en escaladant les murs et les toits. Les gardes civiques, dans leur surexcitation, firent feu sur les fuyards. Ils envaluirent une maison voisine, occupée par la V<sup>ve</sup> Hoornick et où un des orangistes, Edouard Dhanis s'était caché sons un tas de chiffons. Ils fouillèrent ceux-ci avec leurs baïonnettes et firent de nombreuses blessures à Dhanis. (1)

Ce fut la dernière rencontre sanglante entre Patriotes et Orangistes.

Dans l'entretemps le traité des 24 articles avait été signé le 15 Novembre 1851 et le 25 Décembre 1852 la citadelle d'Anvers capitula.

Les premiers prisonniers de guerre hollandais au nombre de 2655, sons la conduite d'un escadron de hussards et du 41° d'Infanterie légère, arrivèrent à St. Nicolas le 29 Décembre 1852. La plus grande partie fut logée dans l'église paroissiale où les hommes couchèrent sur la paille. Les autres passèrent la unit dans les cabarets de Fortuen et de Halve Maen, van Aelst note l'étonnement de ses concitoyens lorsqu'ils virent que les officiers avaient conservé leur épée, leurs épaulettes et leur écharpe.

Comme le 50 Décembre était un Dimanche, il fut impossible de célébrer la messe dans l'église paroissiale. On y pourvut en lisant des messes dans l'Église du Petit-Séminaire de demi-heure en demi-heure depuis cinq heures du matin jusqu'à onze heures.

Le Dimanche 50 Décembre à 4 heures de l'après-midi il arriva encore 2624 prisonniers hollandais, escortés par un escadron de Lanciers et le 5° d'Infanterie légère.

Le Général Chassé, le vaillant défensent de la citadelle d'Anvers, suivait dans un carrosse attelé de quatre chevanx. On lui avait assigné son logis chez l'ancien bourgmestre, Pierre van Remoortere-D'haens, mais il demanda à pouvoir simplement passer la nuit dans un hôtel. On le conduisit à l'Hôtel de Flandre dans la Warandestraet, (2) actuelle-

<sup>(</sup>i) Cf. G. Crombez — Kort verhaal van een historisch fait ter stede van St. Nikolaas gebenrd, tydens den nasteep der omwenteling van 1830 — St. Nikolaas — Boekdrukkery van G. Crombez — Ankerstraat n<sup>r</sup> 111 — 1891.

<sup>(2)</sup> La Warandestraet s'appelle actuellement Parkstraut. Le nom originaire exista certainement jusqu'en 1836. Nons en trouvons la preuve dans les régistres de population qui furent formés à cette époque. Dans les régistres de même nature qui furent formés en 1866 nons rencontrons la seconde dénomination : Parkstraat. Quand et comment cette ridicule mutation de noms cut-elle lien? Nous l'ignorons. Nous exprimons ici l'espoir que l'Administration Communale de St. Nicolas trouvera un jour le loisir de rendre à cette rue son nom primitif et de supprimer le pseudonyme actuel qui ne rime à rien et n'a aucune signification.

ment le cabaret *den Hert* et la maison voisine N° 15 occupée par un chapelier. Cette dernière maison formait autrefois la porte charretière de cet hôtel.

De St. Nicolas le Général Chassé continua sa route vers S<sup>t</sup> Omer, où il fut interné.

Enfin le 5 Mai 1855, le collège échevinal lança une proclamation annonçant la visite du Roi Léopold pour le Mercredi 9 suivant, à quatre heures et demie de l'après-midi. Ce document est ainsi libellé:

## Aenkomst van Z. M. den Koning

Burgemeester en Schepenen der Stad St. Nicolaes

Brengen hiermede ter kennis der inzetenen dat Z. M. den Koning der Belgen deze stad met Have tegenwoordigheid zal vereeren en binnen dezelve zal aenkomen op Woensdag aenstaende 9en dezer maend omtrent 1/2 uren na de middag, om aldaer te verblyven tot op den Vrydag daer op volgende.

Dien te gevolge worden alle inwooners der straeten langs welke de cortège zal passeeren, aenzocht op den eerstgenoemden dag hunne huyzen te vercieren met groen en andere in dergelyke omstandigheden gebruykelyke verciersels, zynde die passagie langs de Kokkelbeke, Marktplaets voorby het stadhuys, Varkensmarkt, Houtbriel en Kalkstraet:

Op gemelde dag en ure, zal de Regering en al de publieke ambten binnen deze stad residerende, benevens het Corps officieren der Burgerwacht, in vortège voorgegaen door de uytoefenende Leden van de Academie van Muziek, den Koning te gemoed gaen, tot op het eynde der Kokkelbeke, om aldaer Z. M. aftewachten en na Hare aenkomst te vergezellen tot in de wooning van den Heer Burgemeester, alwaer het den Koning zal behagen zyn verblyf te nemen.

Al de ingezetenen der Stad worden aenzocht om op den avond der aenkomst van Z. M. hunne huyzen te verlichten, welke algemeene verlichting door het geluyd der Stadsklok zal worden aengekondigd, durvende de Regering vertrouwen dat elken Inwooner het zyne zal bybrengen om aen deze plegtigheyd allen mogelyken luyster by te zetten.

St. Nicolaes den 5 Mey 1833

Burgemeester en Schepenen De Munck-Moerman.

Ter ordonnantie:

De Secretaris

L. van Landegem.

\*

Le même jour P. J. vander Maesen, Commissaire de Police de St. Nicolas, qui avait reçu mission de soigner pour l'ornementation et la décoration des rues, réunit à l'Hôtel de Ville tous les charpentiers et menuisiers de la ville afin de procèder à l'adjudication pour la construction de trois arcs de triomphe.

Le premier devait être placé à l'entrée du Kokkelbeke à la hauteur du ruisseau du même nom. Il devait consister en un portique du côté de Termonde. Les pilastres, l'arcade, la frise et la corniche devaient être en planches unies peintes en blanc à la colle et le restant devait être garni de verdure. Le tout devait être orné de drapeaux aux conleurs belgiques (ronge, jaune et noir) et à chaque extrémité de la corniche devait être planté un arbrisseau. Le deuxième arc de triomphe — celui-ci à double face — devait être élevé à l'entrée de la rue de l'Ancre, le troisième à l'entrée de la rue Neuve. Ils étaient identiques au premier, excepté que l'arc élevé à l'entrée de la rue de l'Ancre devait porter à son sommet un Lion Belgique peint sur toile transparente.

Un seul sommissionnaire se présenta : Pierre de Bruyne, peintre qui entreprit le travail pour la somme de deux cent quatre vingt dix francs.

H fut aussi chargé de l'ornementation et de l'illumination de l'Hôtel de Ville. (1)

\*

Le 6 Mai le colonel Piron, commandant la Garde-Civique de St. Nicolas lançait un Ordre du jour aux hommes sous ses ordres. Il remettait le commandement de la garde au capitaine adjudant major. Le premier lieutenant Martens, membre de la Légion d'Honneur, accompagné de deux sons officiers, fut commandé de planton près du Roi. Une garde de 50 hommes, commandée par un capitaine, fera le service à la Résidence Royale. La Garde-Civique accompagnera le cortège en faisant la haie. Les officiers doivent se réunir à l'Hôtel de Ville le 8 Mai, à 5 heures de l'après-midi. Lorsque le colonel complimentera le Roi, les officiers se placeront derrière leur Chef de Corps et se tiendront dans une attitude militaire. (2)

<sup>(1)</sup> Arch. Communales de St. Nicolas (Secrétariat) — Farde J — 9 — 3. — Liasse : Voyage du Roi Léopold à St. Nicolas le 8 et 9 Mai 1833.

<sup>(2)</sup> Ibidem.

\*

La visite du Roi se fit conformément au programme arrêté. Il faut croire que le reportage ne se faisait pas à cette époque avec la rapidité actuelle; en effet, le 10 Mai, lendemain du départ de Sa Majesté, le Secrétaire Communal de St. Nicolas envoya cette missive :

St. Nicolas 10 Mai 1855.

A Messieurs les Rédacteurs de l'Indépendant

à Bruxelles.

Nous avons l'honneur de vous inviter à vonloir donner place dans l'un des plus prochains numéros de votre Journal à l'article suivant :

Depnis le 8 de ce mois, notre Ville a été honorée de la présence de Notre Auguste Monarque, qui ce jour là y a fait son entrée à 4 5 4 heures de l'après-midi, précédé d'un nombreux cortège composé de toutes les autorités civiles et militaires et des corporations des métiers avec leurs drapeaux, (1) qui s'était rendu aux confins de la Ville à la rencontre de Sa Majesté.

A son arrivée, le Roi a été complimenté par M. le Bourgmestre, au nom de la Ville et par le Colonel de la Garde-Civique au nom du Corps d'officiers. S. M. a répondu à chacun de ces messieurs avec la plus grande affabilité, après

côte gauche,

Wevers Dryharingen (a)

id. Hemelryk (A)

Blauwverwers

Kleedermaekers

Meczevangers

Vinkers

côté droit,

Wevers halfmaen (A)

id. vier eemers (A)

Schoenmackers

de vier gekroonde

Oud Rhetorica

Duyven Societeyt

Au milieu,

llet gilde van den handbooge.

<sup>(1)</sup> Ce cortège était ainsi composé: Un piquet de la Garde-Civique, les membres exécutants de l'Académie de Musique, les maîtres des Postes aux chevaux et aux lettres, les notaires, les employés des douanes et accises, le receveur et les controleurs de cette administration, le receveur de l'enrégistrement, les répartiteurs, la directions et les professeurs de l'académie de dessin, le conseil de fabrique, le Burcau de bienfaisance, la commission des hospices, le greffier et l'huissier de la Justice de Paix, le Tribunal de Commerce, le corps d'officiers de la Garde-Givique, le receveur communal, le secrétaire communal, le conseil de Régence, le Bourgmestre, les Echevins et le Commissaire de district, la brigade de Gendarmerie. Outre la haie de gardes civiques, le cortège était encadré par les sociétés suivantes:

<sup>(</sup>a) Noms des cabarets où ces sociétés de tisserands avaient leur siège.

quoi le cortège, ayant à sa tête la société de musique de cette ville, s'est remis en marche et le Roi, dans une voiture déconverte, a été conduit jusque devant la Maison de Ville, où S. M. est descendue et a fait l'inspection d'un Baton du 5° Regt de Ligne, d'un autre de la Garde-Civique de Charleroy et du 7° Escadron du 1° Regt de Lanciers, ensuite le Roi s'est remis en voiture et le Cortège s'est rendu jusqu'à la maison de M. le Bourgmestre qui a eu l'honneur d'y recevoir S. M. et de L'y loger pendant Son séjour en cette ville.

Une foule innombrable, taut d'habitans de cette ville, que des communes environnantes entourait la voiture du Roi et accueillait S. M. par les démonstrations de la joie la plus vive, faisant retentir l'air des cris mille et mille fois répétés de Vive le Roi, Vive Léopold 1er

Immédiatement après Son arrivée, S. M. a invité à diner M<sup>rs</sup> les Bourgmestre et Échevins, ainsi que les principales autorités de la Ville. (1)

La Ville entière et principalement les rues par lesquelles le Roi devait passer, tant à Son arrivée qu'à Son départ pour Calloo et Gand, étaient plantées de sapins élégamment décorés. (2) Trois arcs de triomphe avaient été placés aux frais de la Ville et un 4° se trouvait devant la porte de l'Estaminet de l'Ange. Le soir une illumination générale des plus brillantes a eu lieu et a duré jusque bien avant dans la nuit.

Hier à 8 heures du matin, S. M. est allée par Beveren à Calloo, de là à Doel, Zwyndrecht et Burcht, a passé quelques instans au Château de M. le comte Vilain 14 (sic) à Basel et est revenue à St. Nicolas par Tamise, après avoir pris quelques rafraichissemens au Château de M. le Baron Desnoy (sic), à 9 heures du soir, recevant à dîner outre les personnes ci-dessus nommés, plusieurs autres autorités.

<sup>(1)</sup> Ces invités étaient outre le Bourgnestre : P. A. Boëyé et L. Lesseliers, Échevins : Piron, Colonel de la Garde-Civique; le Doyen; de Smedt de Grave, Président du Tribunal de Commerce; Verwilghen et Autrique, Majors de la Garde-Civique; Hemelaer, Vice-Président des Hospiees; van Naemen, Vice-Président du Bureau de Bienfaisauee; Versmessen, Notable. (Arch. Comm. Farde J — 9 — 3. Liasse indiquée ei-dessus).

<sup>(2)</sup> van Aelst nous apprend que ces sapins étaient ornés de calicot, de toile de coton (bacleatoen), de cotonnette et d'autres produits de l'industrie textile locale. Ils étaient surmontés de drapelets belges et français.

S. M. a plus d'une fois témoigné à M. le Bourgmestre Sa pleine satisfaction de la brillante réception que les autorités et tous les habitans en général, Lui avaient faite, assurant qu'Elle y était on ne peut plus sensible.

Ce matin à 8 henres le Roi a accordé nne audience à la Régence et à toutes les autorités civiles et écclésiastiques et a daigné faire à l'Administration du Bureau de Bienfaisance un don de six cents florins pour être distribués aux pauvres de cette ville. Vers 9 1/2 heures S. M. est partie pour Gand, laissant aux habitans de cette ville le souvenir le plus agréable de sa présence parmi eux.

En satisfaisant à notre invitation vous obligerez, Messieurs.

Vos Très Humbles serviteurs pour M<sup>rs</sup> les Bourgmestre et Échevins absens, Le Secrétaire de la Régence (signé) L. van Landegem. (1)

La Suite du Roi se composait d'un secrétaire, (2) des Généranx D'hane, (5) marquis de Chasteler, (4) baron Desprez, (5) le docteur Lebeau (6) et le premier Maître d'Hôtel. (7)

La visite du Roi ent son épilogue à la séance du conseil de Régence du 15 Juin 1833. Nous reproduisons ici un fragment du procès-verbal de cette réunion :

M. le Bourgmestre a ouvert la séance en informant l'assemblée qu'il vient de recevoir de M. le comte d'Arschot, Grand Maréchal du Palais du Roi, une dépêche conque en ces termes :

Bruxelles le 12 Juin 1833.

## Monsieur le Bourgmestre!

Le Roi voulant vous témoigner d'une manière spéciale Sa satisfaction de l'accueil qu'Il a reçu dans la ville de St. Nicolas, lors de son récent voyage dans les Flandres et reconnaître en même temps les peines que vous vous êtes données dans cette circonstance, m'a chargé de vous offrir de Sa part une

<sup>(1)</sup> Arch. Comm. — Farde J — 9 — 3 — Liasse indiquée ci-dessus.

<sup>(2)</sup> Logé chez le Bourgmestre.

<sup>(3)</sup> Logé chez P. A. Boëyé.

<sup>(4)</sup> Idem.

<sup>(</sup>s) Logé chez Clement D'Hespel.

<sup>(6)</sup> Logé chez L. Lesseliers.

<sup>(1)</sup> Logé chez Made van Landegem.

bague en brillans, ornée du Chiffre de Sa Majesté, que j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, Mons<sup>r</sup> le Bourgmestre, et de vous prier de vouloir bien m'en accuser réception.

Agréez etc.

Le Grand Maréchal d'Arschot.

Et comme cette marque de satisfaction de S. M. honore autant la ville de St. Nicolas, qu'elle est flatteuse pour le Chef de l'Administration, il demande, et le Conseil décide, que la depêche dont il s'agit sera consignée sur le régistre des résolutions du Conseil pour perpétuer le Souvenir de la Munificence Royale. (1)......

<sup>(</sup>i) Arch. Comm. de St. Nicolas (secrétarial) — Resolution van den Regentie Raed van 8 Nov. 1859 tot 10 Augusti 1836 (Reg. nº 5).

. \* .

Il importe de dire un mot des volontaires, demeurant à St. Nicolas, ou originaires de cette ville, qui prirent les armes pendant la Révolution. Nous croyons ne pouvoir mieux faire qu'en mettant sous les yeux de ceux qui voudront bien nous lire, une liste des combattants, dont nous avons pu retrouver les noms, avec leurs états de service. Nous avons omis de propos délibéré dans ce tableau, les noms des volontaires, qui postérieurement se laissèrent ou se firent condamner à des peines militaires : brouette etc. Nous ne reprenons ici que les noms de ceux qui firent honneur à l'uniforme qu'ils portaient. (1)

| Nos | NOM ET PRÉNOMS                   | PROFESSION                         | DOMICILE         | LIEU ET DATE DE NAISSANCE          | ÉTATS DE SERVICES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ader,<br>Michel-Jacques          | Tisserand                          | rue de Plaisance | Anvers,<br>15 Janvier 1812         | Volontaire dans un corps-franc belge — versé ensuite au 5° de Ligne — libéré en 1858.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | Brokken,<br>Joseph-Antoine       | Tisserand                          | Brugsken         | St. Nieolas,<br>14 Mars 1812       | Volontaire chasseurs Niellon le 16 Novembre 1830, libéré au 2º Régt chasseurs à pied à Mons le 8 Juin 1832.                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | Bytebier,<br>Joseph-Augustin     | Tisserand                          | Molendreef       | St. Nicolas.<br>26 Août 1812       | Volontaire Niellon — congédié au Régt<br>d'Elite le 3 Août 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4   | Cogen,<br>François-Ed.           | Tisserand                          | rue de Walbourg  | St. Nicolas,<br>4 Mars 1812        | Volontaire Niellon, décédé à l'hopital<br>militaire de Louvain le 28 Novembre<br>1851.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | de Roover,<br>Pierre             | Tisserand                          | rue de Walbourg  | Hulst (Zélande),<br>1 Juillet 1812 | Volontaire Niellon, congédié en 1835,<br>le 24 Mai; remplaçant le 5 Septembre<br>1838, congédié définitivement le 15<br>Février 1843.                                                                                                                                                                                               |
| 6   | Loossens,<br>Jean                | Poissonnier                        | Kokkelbeke       | St. Nicolas,<br>3 Octobre 1812     | Volontaire Niellon, volontaire au 2º Régt chass, à pied 2º Bºn 4º comp, depuis Novembre 1830 — congédié le 31 Octobre 1853.                                                                                                                                                                                                         |
| 7   | Noninekx,<br>Pierre              | Tisserand                          | rue de Plaisance | St. Nicolas,<br>5 September 1812   | Volontaire aux Partisans, 5° compagnie;<br>le 4 Août 1831, volontaire aux Tirailleurs<br>Liégeois; le 19 Septembre 1851, incorporé<br>au 2° chass. à pied, congédié le 22 Février<br>1838.                                                                                                                                          |
| 8   | van de Voorde,<br>Jean-Corneille | Tisserand                          | Tereeckenmolen   | St. Nicolas,<br>31 Juillet 1810    | 12 Novembre 1830 : engagé volontaire au B <sup>on</sup> de Tirailleurs liégeois, après avoir été exempté comme milicien de 1830 pour défant de taille ; 11 Mai 1851, passé au Règt de chasseurs à pied ; 5 Mai 1832, incorporé comme milicien de 1851, le 14 Mai 1857 passé au 1 régt chasseurs à pied, congédié le 1 Juillet 1839. |
| 9   | van Santbergen<br>Jean-Joseph    | Tisserand                          | Tereecken        | St. Nicolas,<br>51 Juillet 1814    | 9 Octobre 1830, volontaire Niellon; 1º<br>Avril 1836, passé au 1º Reg <sup>t</sup> d'Artillerie;<br>congédié le 26 Janvier 1843.                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | van Camp,<br>FrançEmm.           | Tisserand                          | Molendreef       | St. Nicolas,<br>27 Octobre 1811    | 6 Octobre 1830, enrolé volontairement<br>au 1º Régt de chasseurs à pied, 5° Bon,<br>2º cie.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11  | Rheel,<br>Pierre-Aug. (2)        | Ouvrier en laines<br>(wolbereider) | Dalstraat        | St. Nicolas,<br>25 Mai 1811        | Milicien de 1830, Incorporé 1e 7 Mai 1830, à la 2º afdeeling (réserve); 21 Novembre 1830, votontaire chasseurs Nietlon; 1º Juin 1831 passé au 2º Régt de chasseurs à pied; 1º Mars 1858 passé, comme milicien de 1830, au 16º Régt de réserve, congédié le 18 Juillet 1839.                                                         |

(i) Nous remercions encore MM. Valentin Maillet, chef de Bureau, Fréd. van Remoortere et Désiron, employés au Bureau de Milice de l'Administration communale de St. Nicolas, pour l'aide précieuse qu'ils nous ont fournie an cours de nos recherches dans les Archives de leur Office. Nos remerciments aussi à M. Diederickx, Capitaine Quartier-Maître retraité, qui nous a également fourni de précieux renseignements.

<sup>(2)</sup> Les Régistres portent : Reel — Actuellement encore en vie; créé Chevalier de l'Ordre le Léopold, le 21 Juillet 1905 et décoré par S. M. le même jour, à la fête Patriotique qui eut lieu Place Poelaert à Bruxelles.

| Nos | NOM ET PRÉNOMS                   | PROFESSION                         | DOMICILE       | LIEU ET DATE DE NAISSANCE          | ÉTATS DE SERVICES.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Smet,<br>Jean-Baptiste           | Tisserand                          | Tereeckenmolen | St. Nicolas,<br>11 Juin 1811       | 22 Janvier 1851, engagé votontaire au<br>2º Rég <sup>e</sup> de chasseurs à cheval, congédié<br>le 4 Juillet 4839.                                                                                                                                                                             |
| 13  | Vergeylen,<br>Désiré-François    | Boulanger                          | Valk           | St. Nicolas,<br>2 Mars 1810        | 24 Novembre 1850, engagé volontaire<br>au 2º Régi de chasseurs à cheval; 16 Juin<br>1832, passé au euirassiers; congédié le<br>15 Janvier 1837; 15 Mars 1839, remplaçant<br>au 2º Ianciers, 3º escadron; congédié le<br>15 Février 1845.                                                       |
| 14  | van Royen,<br>ChLouis            | Cultivateur                        | Damstraat      | St. Nicolas,<br>16 Déc. 1810       | Milicien de 1829 — Décède à l'hôpital<br>de Weert (prov. de Limbourg), le 23<br>Septembre 1852, au service Belge, dans<br>la 1se compaguie de carabiniers du corps<br>des Partisans Capiaumont.                                                                                                |
| 15  | Lentacker,<br>Jean-François      | Tisserand                          | Tereeeken      | Nieukerken (W.)<br>23 Octobre 1810 | Exempté en 1829, comme milicien,<br>pour défaut de taille; 9 Novembre 1830,<br>volontaire Niellon; 1º Juin 1831, passé<br>au 2º Régt de chasseurs à pied; congédié<br>le 16 Août 1833.                                                                                                         |
| 16  | Duymelinck,<br>Charles Louis (1) | Tisserand                          | Tereecken      | St. Nicolas,<br>12 Octobre 1810    | Exempté en 1829, comme milicien, pour faiblesse de constitution; désigné en 1830; incorporé dans la 2º afdecling infanterie; 50 Novembre 1850, volontaire Niellon; 1º Juin 1851, versé au 2º Règ de chasseurs à pied; 1º Mars 1838, passé au 16º Régl de réserve; congédié le 10 Juillet 1839. |
| 17  | Bracke,<br>Pierre-Jacques        | Tisserand                          | rue de l'Anere | St. Nicolas,<br>5 Mai 1810         | 11 Novembre 1850, engagé au Bataillor<br>des Tirailleurs Liégeois; passé au 1º Rég<br>de chasseurs à pied, le 18 Février 1851<br>26 Juin 1836, passé au Bataillon de l'Es-<br>caut; 26 Juin 1840, passé au Régiment<br>d'Elite; congédié le 3 Septembre 1842.                                  |
| 18  | van der Borght,<br>Charles-Louis | Tisserand                          | Valk           | St. Nicotas,<br>29 Sept. 1810      | Substituant en 1829; passé par enrôle<br>ment volontaire an 1 <sup>r</sup> Régiment de<br>chasseurs à pied ; congédié le 6 Décembre<br>1839.                                                                                                                                                   |
| 19  | Stuer,<br>Jean-François          | Trompette<br>(Hoornblazer)         | Papenakkers    | St. Nicolas,<br>21 Juin 1808       | 26 Novembre 1850 enrolé volontalr,<br>an 1º Régiment de Lanciers helges, venan<br>de la 15º afdeeling Infanterie hollandaise<br>où il servait depuis le 16 Novembre 1824<br>congédié le 4 Janvier 1837, avec le grade<br>de Brigadier.                                                         |
| 20  | de Backer,<br>Antoine-Franç.     | Cordonnier                         | Dalstraat      | St. Nicolas,<br>4 Mai 1808         | Milicien de 1827; repris le 5 Novembre<br>1850 de l'ex 17° afdeeling Infanterie at<br>9° Régiment de Ligne; campagnes de<br>Belgique de 1830-1831-1832-1833<br>un chevron le 1° Juillet 1834; passé at<br>16° Rég <sup>t</sup> de réserve le 21 Mars 1856.                                     |
| 21  | Lauwaert,<br>Charles-Louis       | Tisserand                          | Breedstraat    | Lokeren,<br>31 Octobre 1807        | Milieien de 1826, eurolé volontaire au                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22  | Bryssinek,<br>Fidèle-Armand      | Ouvrier agricole<br>(Boerenknecht) | Breedstraat    | St. Nicolas,<br>43 Juin 1807       | Milieien de 1826; enrolé au l' Bataillor<br>des Tirailleurs Liégeois; congédié du 2<br>chasseurs à pied le 7 Décembre 1831<br>étant estropie du bras ganche.                                                                                                                                   |

<sup>(1)</sup> Actuellement encore en vie ; créé Chevalier de l'Ordre de Léopold le même jour que son camarade Rheel et également décoré par S. M. lors de la Fête patriotique du 21 Juillet 1903,

| Nos | NOM ET PRÉNONS                             | PROFESSION | DOMICILE     | LIEU ET<br>DATE DE NAISSANCE                   | ETATS DE SERVICES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | Pauier,<br>Frédéric-Ant.                   | Tisscrand  | Valk         | St. Nicolas,<br>2 Juin 1806                    | Milicieu de 1825, déjà engagé volon-<br>taire à cette époque: Engagé comme<br>sergent pour 4 ans le 24 Janvier 1831 au<br>7° Régi d'Infanterie, réengagé comme<br>sergent le 50 Octobre 1835; eongédié le<br>45 Novembre 1841.                                                                                                                                              |
| 24  | vanden Bergh,<br>David                     | Tisserand  | Molendreef   | St. Nicolas,<br>22 Août 1805                   | Volontaire au corps des Partisans<br>Belges, décédé à l'hôpital militaire de<br>Louvain le 4 Août 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25  | Mesot,<br>Louis-Théodore                   | Journalier | Nieuwstraat  | St. Nicolas,<br>2 Juin 1805                    | Milicien de 4824; 9 Mai 1824, passé à la réserve des cuirassiers nº 2; 27 Septembre 1824, passé à la 5º Division du Dépôt général; congédié le 23 Octobre 4830 — Engagé volontaire au 1º Rég! de Lanciers le 26 Novembre 1830; 6 Février 4831, passé au Rég! de cuirassiers; passé en 4835, comme sédentaire, au corps de discipline à Dinant; congédié le 30 Janvier 1837. |
| 26  | vanden Branden,<br>Jean-François           | Tisserand  | Knaptant     | St. Nicolas,<br>20 Octobre 1803                | Exempté en 1822 pour défaut de taille;<br>8 Janvier 1831, engagé volontaire pour<br>4 ans au 1 <sup>r</sup> chasseurs à pied; réformé le<br>27 Octobre 1835, pour conjonctivite                                                                                                                                                                                             |
| 27  | vanden Bosch,<br>Pierre-Antoine            | Tisserand  | Damstraat    | St. Nicolas,<br>22 Août 1801                   | elironique avec fortes granulations. Milicieu de 1820; 28 Décembre 1830 enrolé volontaire aux chasseurs Niellon; 1 Juin 1831, passé au 28 Régt de chasseurs                                                                                                                                                                                                                 |
| 28  | Bruyndouck,<br>François                    | Tisserand  | Truweelwegel | St. Nicolas,<br>16 Janvier 1814                | à pied; congédié le 21 Novembre 1835.<br>18 Novembre 1830, curolé volontaire<br>aux chasseurs Niellon; incorporé le 1<br>Juin 1831, au 2º Rég <sup>e</sup> de chasseurs à pied;<br>campagnes de Belgique de 1830—1851;<br>congédié le 14 Juillet 1832, impropre au                                                                                                          |
| 29  | Robbens,                                   | Tisserand  | Knaptant     | St. Nicolas,                                   | service, estropié de la cuisse gauche.<br>Engagé aux Tirailleurs Liégeois; pen-                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30  | Jean-François<br>Princen,<br>Honoré-Fidèle | Tisserand  | Dalstraat    | 2 Août 1810<br>St. Nicolas,<br>20 Janvier 1810 | sionné comme soldat le 27 Juin 1840.<br>Milicien de 1829. Engagé volontaire<br>aux chasseurs Niellon, le 48 Octobre<br>1830; 1 Novembre engagé pour 2 ans; 1<br>Juin 1831 incorporé au 2º Régt de chas-<br>seurs à pied; congédié le 9 Mai 1839.                                                                                                                            |
| 31  | Rbeel,<br>Frédérie (1)                     | Tisserand  | Dalstraat    | St. Nicolas,<br>12 Mars 1813                   | 46 Novembre 1850, engagé volontaire<br>aux chasseurs Niellon; 1 Juin 1851, in-<br>corporé au 2º Rég! de chasseurs à pied;<br>campagnes de 1831, 1852, 1835 et 1834;<br>congédié le 11 Mai 1836. (2)                                                                                                                                                                         |

Comme on s'en aperçoit tous ces volontaires étaient des ouvriers, principalement des tisserands. La bourgeoisie aisée se désintéressa du monvement révolutionnaire, ou pour mienx dire, y était hostile, et l'autorité communale semble avoir en toujours en vue de combattre les révolutionnaires qu'elle considérait comme l'ennemi.

<sup>(1)</sup> Frère de Pierre-Augustin Rheel renseigné ci-dessus sub nº 11.

<sup>(2)</sup> Renseignements fournis au cours de l'impression de notre opuscule, par M. II. Hilgert, typographe chez notre éditeur.

\* \*

Avant de terminer, nous voulons dire un mot de Rolliers, l'héroïque enfant de St. Nicolas, (1) auquel sa ville natale va ériger un monument.

Les faits de la conspiration du Lieutenant-Colonel Grégoire sont trop connus (2) pour que nous voulions les raconter à notre tour. Ce serait d'ailleurs sortir du cadre que nous nous sommes tracé. Disons seulement que ce l'ut grâce à la bravoure et à la vaillance de Rolliers que la conspiration du 2 Février échoua. Ce fut lui aussi qui délivra le Gouverneur, le Baron de Lamberts, prisonnier dans son hôtel.

Ici nous laissons la parole au Lieutenant Général Eenens: (5) Le Major vande Poele ordonna alors à Rolliers d'aller trouver le gouver-ueur. Cet intrépide officier, le pistolet au poing et le sabre à la main, traversa, en menaçant de mort le premier qui le toucherait, la troupe de Grégoire occupant l'hôtel du Gouvernement, et pénétra, mais suivi d'un des officiers du Colonel Grégoire, dans le cabinet du gouverneur, où celui-ci était gardé par six sentiuelles des révoltés, deux au has de l'escalier, deux au palier et deux à la porte du cabinet. Arrivé près de ce haut fonctionnaire, Rolliers lui dit : « Monsieur le gouverneur, il y a des troupes dans votre hôtel; elles sont vennes pour proclamer le prince d'Orange et planter son drapeau. Le Major vande Poele et moi nous ne voulons pas reconnaître le prince d'Orange! »

Le gouverneur de Lamberts, tont ému de l'arrestation qu'il subissait à l'improviste dans son hôtel, répondit : « Ni moi non plus, mon ami, je ne veux pas reconnaître le prince d'Orange! — Je vais mitrailler cette canaille, dit Rolliers. — Faites-le, mon brave, répondit le gonverneur. — Dans une seconde, vous entendrez le cauon ».

L'officier du bataillon de Grégoire partit aussitôt pour aller avertir son chef. Rolliers se précipita à sa suite vers le sien, placé à ce moment contre le mur de l'hôtel du Gouvernement, à la gauche du peloton de pompiers qui barrait la rue.

<sup>(1)</sup> Naquit à St. Nicolas le 17 Juillet 1798.

<sup>(\*)</sup> Voir à cet égard : A. Eenens, Lientenant-Général à la retraite — Les conspirations militaires de 1831 — 2° Édition — Tome 1 — pp. 149 ss. Bruxelles G. Macquardt — 1875 et les sonrces y indiquées; C. Rodenbach — Op. cil.

<sup>(5)</sup> Op. cit p. 176.

Pendant que Rolliers lui rendait compte, en quelques mots rapides, de son eutrevue avec le gouverneur, plusieurs coups de l'usil dirigés sur eux par les soldats de Grégoire tuèrent un pompier et en blessèrent quatre autres, qui tombèrent tout près du Commandant vande Poele et de Rolliers, sur lesquels ce l'eu était dirigé. Il est évident qu'on voulait se débarrasser des chels pour avoir plus aisément raison des soldats.

vande Poele ayant dit à son officier de faire feu, les deux canons et le peloton firent l'en en même temps.

Lorsque la l'unée fut dissipée, on vit plusieurs hommes tués et beaucoup de blessés. Une partie du 2º bataillon de tirailleurs se dispersa, mais le reste, l'ormant un peloton venu de la rue perpendien-laire à celle du Gouvernement, chercha à tenir tête encore.

Le peloton de réserve des pompiers s'avançant sur eux à la baïonnette, ils se dispersèrent pour s'enfuir dans les rues voisines, dans les maisons d'alentour et dans l'hôtel du Gouvernement.

Lorsque la bourgeoisie en armes accourut pour prêter main-forte aux vaillants défenseurs de la bonne cause, ceux-ci avaient heureusement terminé la lutte et rendu inutile une plus grande effusion de sang.

Ce fut au moins une heure après ce succès que l'autorité militaire se décida à intervenir sur le théatre du combat,.......

Le passage que nous veuous de reproduire nous fait connaître amplement le rôle joué par Rolliers et nous démontre à toute évidence que St. Nicolas a le droit d'être fier de son enfant.

La Ville ne fait que son devoir en lui érigeaut le monument qu'elle a décidé de lui élever.

Comme nous l'avons vu, la bourgeoisie aisée et les autorités communales de St. Nicolas restèrent indifférentes, ou pour mieux dire, furent hostiles à la Révolution. Elles se figuraient que la séparation allait amener la ruine de l'Industrie locale — déjà fort importante alors.

Quant au peuple, et surtout les tisserands, malgré les privations, la misère intense même, qui résultèrent pour lui des événements, il resta inébranlablement attaché à la cause de la Patrie. Les événements de 1850—1851 présentèrent à St. Nicolas le caractère nettement dessiné d'une lutte économique, presque d'une lutte de classes.

Mais tout cela c'est le passé. L'orangisme n'est plus qu'un souvenir, et il n'y a plus que des Patriotes qui acclament la Belgique Indépendante et son Auguste Souverain.

## ERRATA:

- P. 28 ligne 9, lire : davantage, an lieu de : d'avantage.
- P. 36 ligne 29, lire : Liégeois, au lieu de : Liégois.
- P. 55 ligne 5 de la note, lire direction, an lien de : directions.

# VERSLAG.

1904—1905.

RAPPORT.

## VERSLAG

OVER DEN TOESTAND EN DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN OUDHEIDKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAAS, GEDURENDE HET JAAR 1904-1905.

## MIJNHEEREN.

Reeds verleden jaar mochten wij in ons verslag de delvingen vermelden door de Heeren G. Willemsen en Th. De Decker te Thielrode ondernomen. Wij moeten op die delvingen wederkeeren. Zij hebben immers nieuwe, hoogst merkwaardige en allerschoonste uitslagen gegeven.

De werken rond den romeinschen put, ontdekt in de steenbakkerijen van Thielrode in April 1904, werden den 20en September van het zelfde jaar hernomen. Eerst deed men de laag aarde welke liet bovenste deel van den put vulde neerstorten. In die laag werden menigvuldige stukken en scherven gevonden van kruiken gebakken in roode aarde, of van kruiken maar half gebakken. Eens dat werk gedaan kon men langs den noorderkant den put gansch bloot maken en den bodem bereiken op eene diepte van negentien meters. Langs dien kant werd hij dan ook geopend en in de aarde welke de werklieden er nit haalden vonden de leiders der delvingen verscheidene voorwerpen in 't ijzer, beenderen van dieren die aan zeer verschillende soorten toebehooren en omtrent drie duizend stukken van gebakken kruiken. Mr Willemsen is er in gelukt die menigvuldige scherven en stukken bijeen te brengen en kon zoo, 't zij in Inm gelieel, 't zij ten deele, de onde krniken herstellen. Zij behooren bijzonder aan de volgende soorten : aqualis, dolinm, capis, guttus, lagena, patina, urna, enz. Wat den put zelven betreft hij gelijkt volkomen in zijne bekleeding, zijnen vorm en zijne afmetingen, aan de putten gevonden te Steendorp in 1872, in Noord-Braband (Holland) en in 1899 tot Assche, bij Brussel.

## RAPPORT

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DU CERCLE ARCHÉOLOGIQUE DU PAVS DE WAES, DURANT L'ANNÉE 1904—1905.

## Messieurs.

Déjà l'auuée dernière nous avons pu mentionner dans notre rapport les fouilles faites à Thielrode par Messieurs G. Willemsen et Th. De Decker. Nous devons en parler une nouvelle fois; car elles eurent des résultats nouveaux, aussi beaux qu'intéressants.

Le puits romain de Thielrode fut découvert eu Avril 1904. Ce u'est que le 20 Septembre de la même aunée que les trayaux pureut être repris. Ou fit d'abord tomber la couche de terre qui remplissait la partie supérieure du puits. On y tronya de nombreux tessons de poteries eu terre cuite rouge, ou de poteries à moitié cuites. Ce premier travail achevé l'ou put dégager complètement le puits du coté Nord et atteindre sa base à une profondeur de 19 mètres. Les directeurs des fouilles firent donc ouvrir le puits de ce coté et trouvèrent dans les terres extraites par les ouvriers plusieurs objets en fer, des ossements d'animaux appartenant à des espèces très différentes et envirou trois mille tessous de poteries. Mr Willemsen est parvenu à rassembler ces innombrables tessous et à reconstituer soit en entier, soit en partie, les vases primitifs. Ils appartiennent principalement aux espèces suivantes : aqualis, dolium, capis, guttus, lagena, patiua, urua, etc. Quaut au puits lui-même il ressemble parfaitement, pour son cuvelage, sa forme et ses dimeusious, aux puits similaires trouvés en 1872 à Steendorp, dans le Brabant septentrional (Pays-Bas) et eu 1899 à Assche, près de Bruxelles.

Het is aan ons niet de ontdekkingen te Thielrode gedaan in 't lang en in 't breed te bespreken; maar het weinige dat wij er van zegden is genoeg om lumme belangrijkheid te doen inzien.

Met van delvingen te spreken moeten wij ook eene gifte vermelden aan ons Museum gedaan door Mr Dieriekx, notaris te Turnhout, wien wij eene nieuwe maal onze innigste dankbetuigingen aanbieden. Die gift bestaat in zeven aschkruiken en vier kleine offrandekruiken. Twee der groote kruiken zijn wel bewaard. De andere echter zijn in scherven, maar kunnen toch hersteld worden. Zij komen allen voort van het gemeen kerkhof van Haesdonck-Temsche en behooren toe aan de soort van Halstatt. Nevens een dier kruiken werd een prachtig bijltje in gepolijsten kei- of vuursteen gevonden, gelijk eenige scherven keisteen van Obourg. Het voortdurend uitzavelen van den akker waar dat kerkhof gelegen is belet ons er methodische delvingen te doen; maar wij zullen toch met de grootste aandacht de werken volgen.

Die verscheidene delvingen door de leden van onzen Kring persoonlijk ondernomen of door hen met de grootste oplettendheid gevolgd, zijn een doorslaande bewijs, door hunne uitslagen, van onze werking. Daar kunnen wij echter nog een ander bewijs van geven, te weten: onze deelneming in de Wereldtentoonstelling van St Louis, Noord-Amerika, en in die van Luik. Voor onze deelneming in de eerste werd ons een gouden medalie toegekend en in de tentoonstelling van Luik, in de afdeeling der Wetenschappen, bekleedt onze Kring met een deel der werken van onzen grooten aardrijkskundigen. Geeraard Mercator, en met eene prachtige plaat, die den romeinschen put van Thielrode voorstelt, eene zeer eervolle plaats.

Nu gaan wij over tot onze gewone paragraphen.

#### § 2. UITGEGEVEN DRUKWERKEN.

Dit jaar hebben wij het XXIII° deel onzer Annalen laten drukken. Het bevat de volgende mededeelingen, of studieën : 1° de aanspraak van Mijnheer Willemsen, Voorzitter, op de algemeene openbare vergadering van 27° Juni, 1904; 2° eene studie van Mr L. De Panw en Mr Willemsen over de grafstede uit het tijdstip van den gepolijsten steen op het Vlaamsch Hoofd gevonden; 5° het verslag over den toestand en de werkzaamheden van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, gedurende het jaar 1905—1904; 4° eene voordracht van Mr Em. Dilis die voor titel heeft : « De schipbruggen, als verkeermiddel in vroegere tijden, tusschen Antwerpen en het Vlaamsch

Il ne nous appartient pas d'examiner jusque dans les moindres détails les découvertes faites à Thielrode. Toutefois le peu que nous en avons dit suffit pour faire saisir toute leur importance.

En parlant de fouilles nous devons mentionner également un don fait à notre musée par Mr Dierickx, notaire à Turnhout, à qui nous offrons une nouvelle fois l'expression de notre reconnaissance. Le don consiste dans sept urnes cinéraires et quatre petites urnes d'offrande. Deux des grandes urnes sont intactes. Les autres, au contraire sont brisées, mais pourront sans peine être reconstituées dans leur état primitif. Ces urnes proviennent toutes du cimetière commun de Haesdonck-Tamise et appartiennent au type de Halstatt. A coté de l'une de ces urnes on trouva une magnifique hachette en silex poli, ainsi que plusieurs éclats de silex d'Obourg. Le désablement progressif du champ sur lequel le cimetière est situé nons empêche d'y faire des fouilles systématiques; mais nous suivrons cependant les travaux avec la plus grande attention.

Ces diverses fouilles entreprises par les membres de notre Cercle, ou du moins attentivement suivies par eux, sont par leurs résultats, une preuve convainçante de notre activité. Nous pouvons la démontrer d'une autre manière encore. à savoir : par notre participation à l'Exposition Universelle de S<sup>c</sup> Louis, Amérique du Nord, comme à celle de Liège. Pour notre participation à la première nous avons obtenu une médaille d'or; dans l'Exposition de Liège, dans la section des sciences, notre Cercle se fait très avantageusement remarquer en exposant une partie de l'œuvre de notre grand géographe, Gérard Mercator, et une planche superbe, qui représente le puits romain de Thielrode.

Passons maintenant à nos paragraphes ordinaires.

## § 2. PUBLICATIONS.

Cette année nous avons fait imprimer la XXIII° partie de nos Annales. Elle contient les études ou communications suivantes : 1° l'Allocution de Monsieur Willemsen, Président, à l'assemblée générale publique du 27 Juin, 1904; 2° une étude de Mr L. De Pauw et de Mr G. Willemsen sur la sépulture Néolithique de la Tête de Flandre; 5° le Rapport sur la situation et les travaux du Cercle Archéologique du Pays de Waes, durant l'année 1905—1904, 4° une conférence de Mr Em. Dilis, qui a pour titre : « Les ponts de bateaux, comme moyens de communication aux temps passés, entre Anvers et

Hoofd; » 5° de Reisaanteekeningen van den Eximins Van de Velde, door Mr Th. De Decker; 6° eene verhandeling van Mr Behaegel over dienstmaagden en dienstknechten in vroegere eenwen (16°, 47° en 18° eenw); 7° de « Vrye Landen » van den Polder van Calloo (1649—1758), door Mr Willemsen; 8° « Het Backersveer te Crnybeke » voormalige eigendom der stad Antwerpen (1551—1819), door Mr Em. Dilis; 9° « lets nit den economischen strijd tusschen de steden en het platte land van Vlaanderen gedurende den tweeden helft der XVIII° eenw », door Mr G. Willemsen en M. Em. Dilis; eindelijk 10° eene nota over de walvischachtige dieren gestrand op de boorden der Schelde in 4577, door Mr L. De Panw en Mr G. Willemsen.

Het getal en de verscheidenheid der studieën welke dit XXIII° deel onzer Annalen bevat, gelijk de schoone platen waarmede het versierd is bewijzen klaar en duidelijk dat wij niets verwaarloozen om onze nitgaven zoo aantrekkelijk mogelijk te maken.

#### § 5. VERWISSELINGEN.

Verleden jaar ook hebben wij onze Annalen met menigvuldige maatschappijen verwisseld. Al die maatschappijen opsommen ware veel te lang. Daarbij zij werden reeds vermeld in onze vroegere verslagen.

#### § 4. BESTUURLIJKE ZAKEN.

In de vergadering van dezen dag moeten de Heeren De Bock, Ondervoorzitter, Heyndrickx, Schatbewaarder, Annaert, Van Haelst, Van Naemen, leden van den bestimmraad, herkozen worden.

Toekomende jaar zijn het de Heeren Willemsen, Voorzitter, Reynaert, Sekretaris, De Decker, lid, die aan de herkiezing zullen onderworpen zijn.

## § 5. GELDMIDDELEN.

De gewone toelagen van Staat, Provincie en Stad hebben wij dit jaar weder verkregen. De Stad verleent ons 200 fr., de Provincie 500 fr., en de Staat 500 fr. De Staat heeft ons daarenboven een buitengewoon limbgeld van 200 fr. toegekend voor de delvingen van Thielrode. Wij bedanken al die overheden voor limme limb en verzekeren hun dat wij altijd alles zullen doen wat mogelijk is om er waardig van te blijven.

Ziet hier un onze geldelijke toestand :

la Tête de Flandre »; 5° les Notes de voyage de l'Eximius Van de Velde, par Mr Th. De Decker; 6° une étude de Mr Behaegel sur les servantes et serviteurs aux siècles passés (16°, 17° et 18° siècle); 7° Les « Vrye Landen » du polder de Calloo (1649—1758), par Mr Willemsen; 8° Le « Backersveer de Cruybeke » anciennement propriété de la ville d'Anvers (1351—1819), par Mr Em. Dilis; 9° « Un épisode de la lutte économique entre les villes et le plat pays de Flandre durant la deuxième moitié du XVIII° siècle », par MM. G. Willemsen et Em. Dilis; enfin 40° une notice sur les cétacés échoués dans l'Escaut en 1377 par Mr L. De Panw et Mr G. Willemsen.

Le grand nombre et la variété des études que renferme ce tome XXIIIe de nos Annales, ainsi que les belles planches dont il est orné, prouvent que nous ne négligeons rien pour rendre nos publications aussi intéressantes qu'agréables.

## § 5. ÉCHANGES.

Cette année nous avons aussi, comme d'habitude, échangé nos Annales avec un grand nombre de sociétés savantes. Énumérer toutes ces sociétés serait beaucoup trop long. D'ailleurs elles furent mentionnées déjà dans nos rapports.

#### § 4. AFFAIRES ADMINISTRATIVES.

Dans la séance d'aujourd'hui MM. De Bock, Vice-président, Heyn-drickx, Trésorier, Annaert, Van Haelst, Van Naemen, Membres de la commission administrative, doivent être réélus.

L'année prochaine ce sont MM. Willemsen, Président, Reynaert, Secrétaire, De Decker, Membre, qui seront soumis à la réélection.

## § 5. RESSOURCES FINANCIÈRES.

Nons avons reçu cette année les subsides ordinaires de l'État, de la Province et de la Ville. La Ville nous donne 200 frs., la Province 500 frs., l'État 500 frs. De plus l'État nous accorda, pour les fouilles de Thielrode un subside extraordinaire de 200 frs. Nous remercions toutes ces autorités pour leur aide et nous leur promettons de faire tonjours ce qui est en nous pour en rester digne.

Voici maintenant notre situation financière.

## Ontvangsten.

| Overschot van het jaar 1905-1904                      | fr. | 815,28  |
|-------------------------------------------------------|-----|---------|
| Toelaag van den staat voor de delvingen van Thielrode | ))  | 200,00  |
| Overschot van het congres                             | ))  | 5,00    |
| Jaargeld van 145 leden                                | ))  | 4450,00 |
| Toelaag van den Staat                                 | ))  | 500,00  |
| Toelaag der Provincie                                 | ')  | 500,00  |
| Toelaag der Stad                                      | (۱  | 200,00  |
|                                                       | fr. | 5448,28 |

## Uitgaven.

| Jaarwedde der wed. Van Damme                       | fr. | 80,00   |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| Aankoopen                                          | ))  | 74,45   |
| Delvingen van Thielrode                            | ))  | 88,60   |
| Onderhoud van het Museum                           | ))  | 225,54  |
| Boekenrek                                          | ))  | 260,00  |
| Bestmirkosten                                      | ))  | 510,00  |
| Drukkosten der Annalen                             | ))  | 1890,60 |
| Tweede zitting van het congres van het verbond der |     |         |
| Kringen van Oost-Vlaanderen                        | ))  | 55,00   |
|                                                    | fr. | 2962,86 |

## Algemeene Herhaling.

| Boni        | fr. | 485,42  |
|-------------|-----|---------|
| Uitgaven    | fr. | 2962,86 |
| Ontvangsten | fr. | 5448,28 |

## § 6. BIJZONDERSTE GIFTEN.

- $4^\circ$  Verscheidene boeken, over verschillende onderwerpen. Gift van  $M^r$  Joseph Velle, van Antwerpen.
- $2^{\circ}$  Een godvruchtig beeldeken nit de XVIIIe eeuw. Gift van Mr Jan Borms, student te Sint-Nikolaas.
- $5^{\circ}$  « Nota over voorhistorische oudheden gevonden in de streek van Angre-Roisin, met eene voorhistorische kaart », door L. De Panw en Emile Hublard. Gift van  $M^r$  Lonis De Panw, te Brussel.

#### Recettes.

| Boni de 1905—1904                                | fr. | 815,28  |
|--------------------------------------------------|-----|---------|
| Subside de l'État pour les fouilles de Thielrode | ))  | 200,00  |
| Boni du congrès                                  | ))  | 5,00    |
| Rétribution de 145 membres                       | Э   | 1450,00 |
| Subside de l'État                                | ))  | 500,00  |
| Subside de la Province                           | ))  | 300,00  |
| Subside de la Ville                              | ))  | 200,00  |
|                                                  | fr. | 5448,28 |

#### Dépenses.

| Appointement de M <sup>me</sup> Van Damme               | fr. | 80,00   |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| Achats                                                  | ))  | 74,00   |
| Fonilles de Thielrode                                   | ))  | 88,60   |
| Entretien du Musée                                      | ))  | 225,54  |
| Bibliothèque                                            | ))  | 260,00  |
| Frais d'Administration                                  | ))  | 510,00  |
| Impression des Annales                                  | })  | 1890,00 |
| Denxième séance du congrès de la Fédération des Cercles |     |         |
| de la Flandre Orientale                                 | ))  | 55,00   |
|                                                         | fr. | 2962,86 |

### Récapitulation.

| Roni     | fe  | 485 49  |
|----------|-----|---------|
| Dépenses | fr. | 2962,86 |
| Récettes | fr. | 5448,28 |

## § 6. PRINCIPAUX DONS.

- $1^{\circ}$  Une collection de livres traitant de sujets divers. Don de  $M^{\circ}$  Joseph Velle d'Anvers.
- 2º Image de piété sur parchemin, XVIIIº siècle. Don de Mr Jean Borms, étudiant à Saint-Nicolas.
- 3º Notice sur des antiquités préhistoriques belgo-romaines et franques découvertes dans la région d'Angre-Roisin, accompagnée d'une carte préhistorique et protohistorique, par L. De Pauw et Emile Hublard.
  Don de Mr L. De Pauw, à Bruxelles.

- 4º Verscheidene andere gedrukte mededeelingen over voorhistorie van de zelfde schrijvers. Gift van Mr L. De Pauw te Brussel.
- 5° De marteldood van den II. Sebastiaan houten verheven beeldhouwwerk. Gift van Mr Albert Fels, te Sint-Nikolaas.
- $6^{\rm o}$  Herberghandelaar uit de XVIII<br/>e eeuw. Gift van  $\rm M^r$  Jos. Van de Vyver, te Sint-Nikolaas.
- 7° Vinurslag in koper, met toebehoorten (XVH° eeuw). Gift van denzelfden.
  - 8º Stallantaarn van de XVIIIe eeuw. Gift van denzelfden.
- $9^{\rm o}$  Horlogiesleutel , XVIIIe eeuw. Gift van Mr Florimond Van Raemdonck , te Sint-Nikolaas.
- 40° Schelpen uit voorhistorische tijdvakken en stukken beenderen van walvischachtige dieren, ontgraven tot Haesdonck. Gift van Mr Van der Schneren, te Haesdonck.
- 11° Fakelarm in 't koper, XVII° eeuw. Gift van M. Jos. Van de Vyver, te Sint-Nikolaas.
- 12º Verscheidene oude vlaamsche boeken. Gift van M<sup>r</sup> Alfons De Belie, te Sint-Nikolaas.
- 45° Verscheidene printen en bocken. Gift van M<sup>r</sup> Ferdinand Buytaert, te Sint-Nikolaas.
- 14º Zeven aschkruiken, vier kleine offrandekruiken, een bijltje in gepolijsten keisteen, gevonden in het voorhistorisch kerkhof van Haesdonck-Temsche. Gift van Mr Dierickx, Notaris te Turnhout.
- 15° Deel der bekleeding van den Romeinschen put van Thielrode, rond de 3000 scherven van kruiken, voorwerpen in 't ijzer, verscheidene beenderen, in den vermelden put gevonden. Gift van Mr Victor Lapage, bestuurder der steenbakkerijen van Thielrode.
- 16° Verscheidene boeken van geschiedenis en oudheidkunde. Gift van M<sup>r</sup> Leopold Engels, te Doornijk.

Sint-Nikolaas, den 26 Juni 1903.

DE SEKRETARIS,
JOS. REYNAERT.

DE VOORZITTER, G. WILLEMSEN.

4º Diverses notices sur des sujets préhistoriques, par les mêmes auteurs. — Don du même.

5° Hant relief en bois représentant le martyre de St Sébastien, XVIII° siècle. — Don de Mr Albert Fels, à Saint-Nicolas.

 $6^{\circ}$  Un chandelier de cabaret, XVIIIe siècle. — Don de  $M^{r}$  Jos. Van de Vyver, à Saint-Nicolas.

7º Un briquet en cuivre avec accessoires, XVIIº siècle. — Don du même.

8º Une lampe d'écurie, XVIIIº siècle. - Don du même.

9° Une elef de montre, XVII° siècle. — Don de M<sup>r</sup> Florimond Van Raemdonck, à Saint-Nicolas.

40° Coquillages quaternaires et fragments de cotés de cétacé, déterrés à Haesdonck, le 6 Septembre, 1904. — Don de M<sup>r</sup> Van der Schueren, à Haesdonck.

41° Torchère en cuivre, XVII° siècle. — Don de M<sup>r</sup> Jos. Van de Vyver, à Saint-Nicolas.

12º Divers vienx livres flamands. — Don de M<sup>r</sup> Alphonse De Belie, à Saint-Nicolas.

45° Livres et portraits. — Don de Mr Ferdinand Buytaert, à Saint-Nicolas.

 $14^{\circ}$  Sept urnes cinéraires, quatre petites urnes d'offrande, une liachette en pierre polie, provenant du cimetière commun Haesdonck-Tamise. — Don de  $M^{\circ}$  Dierickx, notaire à Turnhout.

15° Tranche du cuvelage du puits romain déconvert à Thielrode en 1904, environ trois mille tessons de poteries diverses, objets en fer et ossements divers, provenant du même puits. — Don de M<sup>r</sup> Victor Lapage, Directeur des briqueteries de Thielrode.

16° Divers livres d'Histoire et d'Archéologie. — Don de M<sup>r</sup> Léopold Engels, à Tournai.

Saint-Nicolas, le 26 Juin 1905.

LE SECRÉTAIRE,
JOS. REYNAERT.

LE PRÉSIDENT, G. WILLEMSEN.



# Lokeren's Schutterij in 1830.

Niet onwelkom, wellicht, zullen eenige bijzonderheden zijn over het ontstaan en het bestaan der Schutterij in onze stad.

Zooals men weet was de Schutterij een gewapend korps, gelijk nu de burgerwacht in werkdanigen dienst, maar eene Hollandsche stichting; zij werd in voege gebracht door de wet van 11 April 1827, dus onder de regeering van den Hollander.

In de maand Juni van het jaar 1828 benoemde de Raad twee zijner leden tot het bijwonen der loting voor de Schutterij, — de schutters werden door het lot aangeduid; de Raad benoemde de heeren J. B. Van Kerckhove en D. Talboom, en « daar een dezer leden zoude » plotselings konnen beletsel ontmoeten om de loting te konnen bij- » woonen, dat alsoo een aanbelangende bewerking niet kan opge- » schorst nog verschoven worden, dat er uit volgt dat het eenen » voorzigtigen maatregel zou zijn tegen alle voorvallen een lid uit » den Raad als suppleant voor de gezeide commissie te benoemen, » werd daarvoor aangeduid den heer Paul Tack, Burgemeester.

In de daaropvolgende maand Juli noemde de Raad insgelijks twee leden om deel te maken van de commissie van onderzoek der schutters : de heeren Paul Tack en Domien Talboom, en als plaatsvervangende leden de heeren Roels-Blancquaert en P. J. Thuysbaert.

llet was echter niet voldoende de Schutterij in te richten, er moest eenen grond zijn waar de schutters zich in den wapenhandel konden oefenen. De voorteekenen der naderende omwenteling openbaarden zich meer en meer in de onrust der gemoederen, het Nederlandsch bestuur zocht in de Schutterij eenen dam tot betengeling van mogelijk oproer.

Ingevolge een schrijven van Zijne Exellentie den Staatsraad Gouverneur, in dato 5 December 1827, was het Collegie van Burgemeester en Schepenen gehonden « een terrein in pagt te nemen, daar de » stad Lokeren niet in eigendom bezit een geschikt terrein voor de » schutters der dienstdoende Schutterij, om dezelve in den wapen-» handel in het algemeen en bepaaldelijk ook in het schieten naar » de schijf en in den dienst der scherpschutters te oefenen. » Het gehnurde terrein behoorde in eigendom aan de weduwe J. Saey, de verslagen zeggen niet waar het gelegen was, de pacht bedroeg 24 guldens 's jaars.

. .

Het gewapend korps moest bestaan uit minstens 270 manschappen, uitmakende drie kompanieën. De kleedij bestond voor elken schutter, uit « een blauwen laken rok en dito pantalon, zwarte laken guetten en dito col. »

De staat van begrooting van de kosten der Schutterij werd in het begin van het jaar 1829 opgemaakt als volgt :

- « Onkosten van kleederen, etc. van 200 onvermogende schutters à » 23 guldens per man, Guld. 4600
  - » Voor 12 trommels of fanfaren à 12 12 guldens 't stuk » 150

Totaal guldens 4750

Dit was voor den Raad der stad eene zware uitgaaf, en de voorzichtige stadsvoogden namen dan ook het volgende besluit :

« Wat aangaat de voordragt betrekkelijk de toepassende middelen tot bestrijding dezer kosten, den Raad zoude de Edele Groot Achtbare heeren Gedeputeerde Staten oodmoediglijk bidden hem te willen opgeven welke hins inzien de beste middelen zouden zijn voor dit doel. De Wel E. G. A. Heeren gedelegneerde Leden nit hunnen schoot hebben voor eenige dagen de volledige overtuiging gehad van den ongeliikkigen staat onzer finantiën, en zullen het Collegie de noodige inligtingen konnen geven op de beste middelen welke wij tot de bedoelde bestrijding zonde konnen bewerkstellen. »

Dit schijnt te bewijzen dat het gemeentebestuur van Lokeren niet al te zeer genegen was voldoening te geven aan den eisch van het Hollandsch Staatsbestuur en de Schutterij hier in te richten. Daarbij, de noodige gelden ontbraken, en om ze te vinden ging het Stadsbestuur verplicht worden te beproeven eene leening aan te gaan. Dit blijkt uit het verslag der volgende zitting:

« Den Raad, in aandagt nemende dat het hem voorkomt dat de kleedinge der Schutters kortelings zal moeten geschieden, en dat in deze stad en gemeente een groot aantal onvermogende Schutters sig bevinden, welkers kleeding ten koste van Stadskas zal moeten komen, dat verder voor het instaat brengen derzelve Schutterij andere bekostigingen benoodigd zijn, en overwegende den staat van onze finantie welk er ontoereikend voor zijn, en dat deze kleeding en andere onkosten niet konnen geschieden zonder gereede gelden, zoo heeft deszelfs meerderheid besloten de E. G. A. heeren te bidden de magtiging te verleenen om eene proef te leggen tot het ligten van vier à vijf dnizend guldens, in afwagting van de beslissing der wetgeving wegens de afschaffing van het regt admodiatie gemaal of deszelfs dnurzaamheid, zullende op een of ander wijze den Raad alsdan in staat zijn voorstellen te doen om zonder ongemakken onze inkomsten te vermeerderen ten einde de gezegde ligting te amortisseeren en te voorzien in de bekostingen welke zij jaarlijks zullen aanbieden wegens de Schutterij. »

De hoogere overheid vond echter dat Lokeren's bestuur niet noodig had geld te gaan leenen om de inrichtingskosten der Schutterij te betalen. In de begrooting der stad was er eene som voorzien van « 1850 guldens en 88 cents voor de verwijding der kom » of aanlegplaats voor de schepen. De gedeputeerde Staten oordeelden dat « dit voorwerp van geen dringende noodwendigheid zijnde, deze gelden zonden konnen gebruikt worden tot bestrijding der eerste inrigting van de Schutterij. »

De stadsbestuurders konden bezwaarlijk moeilijk anders doen dan het hoofd in den schoot leggen, en zij beslistten:

- « Den Raad zijnde van het zelve gevoelen, zal deze som voor dit doel gebruiken » en, beleefde bijvoeging bied zijnen hartelijken dank aan de E. G. A. heeren voor deze goede inligtingen. »
- « Voor hetgeen er verder zal benoodigt zijn, dunkt de Raad dat onze beschikbare fondsen ontoereikent zijn, alzoo wij in het geval zijn aanzienlijke voorschotten te moeten doen voor het maalregt, maar hij vermeent hier voor te schikken een deel van die fondsen welke zijn voortgekomen van de vereffening met Vrankryck over gedane leveringen om de heele som eerlang aan de belanghebbende uit te reyken, wanneer wij op een of andere wijze ons de middelen zullen bezorgt hebben. »

Volgens stadsbegrooting beliepen die fondsen tot 7954 guldens 52 cents.

Het Gemeentebestuur had dus, mits de aanwijzigingen der hoogere overheid, de gelden gevonden om de Schutterij in te richten. Of het wilde of niet, het *moest* nu wel vooruit. Het Stadsbestnur stelde zich in betrekking met de heeren Stobbeleir en Burggrave, van Gent, voor de kleedij der Schutters van de stad Lokeren. Deze « huizen van confectie » boden hunne prijzen aan, en de Raad kwam overeen dat de uniform van eenen schutter het volgende zon kosten :

Voor leveringe van het laken tot het maken van rok en pantalon, met guetten of knobkousen en col Guld. 12,55

Voor het maken met leveringe en fourniture

» 5,40

Voor 3 douzaine knoppen

0.75

Te zamen » 18,68

Den 25 Juni 4829 werden 250 dergelijke miformen besteld; de ondernemers der levering verklaarden voor « de wel edele achtbare heeren Burgemeester en Schepenen der stad Lokeren, dat alle de wollen stoffen, benoodigd tot de confectie hier in bovenstaande factuur vermeld, allen van inlandsche fabrijk zijn, overeenkomstig met Zijner Majesteit's besluit van 4 Juni 1820, waarvan de oorspronkelijke bewijzen in hunne handen zijn berustende, en die zij diesnooddoende zullen afleveren aan die het behooren zal, allen tijden en wijtens dies aanzocht zijnde. »

Tevens bestelde men den uniform van den korporaal Tambour-Maitre, bestaande uit rok, pantalon en col, met zilvere en andere galonnen »; deze kleedij kostte 65 guldens. Onder de manschappen waren er « twaalf tambours en pijpers » en vier en twintig korporaals, aan acht mannen per kompagnie, wiens kleeding gegalonneerd was.

De shako's, ten getalle van 500, werden geleverd door de Lokersche hoedenmanufactuur Trouvriez et fils aan 5 guldens 63 cents ieder, de shako van den *Tambour-Maître* koste 14 guldens.

Joannes Hulpiau, koperslager te Lokeren, leverde 6 koperen trommels met toebeloorten à 26 guldens per stuk. August Grégoir, muziekmeester te Lokeren, leverde 6 « cors de signal » waarvoor hij de som kreeg van 85 guldens en 99 cents en half.

De wapens, geweeren en sabels werden door de zorgen der militaire overheid uit Antwerpen naar onze stad gezonden met het vaartuig van Franciscus Steppe, schipper te Lokeren. Den 16 Mei 1829 kwamen er hier toe zestien kisten met geweeren, en twee dagen later eene kas met sabels.

Daar al deze wapens genummerd werden door A. Stratemaker, armurier te Dendermonde, zien wij dat de zending bestond uit 583 geweeren met laadstokken en bayonetten, en 58 sabels.

\*

Aangezien er nog geenen Schuttersraad bestond, overhandigde de heer Majoor zelf, den 14 Mei, aan het Gemeentebestnur eenen voor-loopigen staat van uitgaven voor de dienstdoende Schutterij in de stad Lokeren, over het jaar 1829. Het Stadsbestnur wist daar echter veel op af te dingen, en niet zonder reden:

« Den raad bringt in aanmerking dat het jaargetijde reets ver is verloopen zonder dat de bedoelde personen welke aanspraak zonden hebben op tractementen aan eenigen dienst onderhevig hebben geweest, en voorziende dat de boeten in den loop deses jaars onbednidend zullen zijn, tevens in aandagt nemende indien de voorloopige betaling uit Stadsmiddelen moeste gedaan worden, den caduken staat onzer finantiën, heeft besloten de volgende wijzigingen aan 't aangeboden staat voor te stellen. »

Het Gemeentebestuur wijzigde dus den staat van nitgaven in dezen zin dat men al de maanden niet betaalde gedurende dewelke de Schutterij nog geenen dienst had gedaan. Aldus veranderd beliep de begrootingsstaat in ontvangsten even als in nitgaven ter somme van 474 guldens.

De hoogere Hollandsche overheid maakte opmerkingen en zond de begrooting terug « met aanzoek den Raad aan te manen denzelven staat in nadere overweging te nemen. »

Men was echter zeer taai te Lokeren, en den 15 September verklaart de Raad dat hij :

« Na overweginge, besloten heeft aan E. G. A. heeren Gedeputeerde Staten te erhalen de beweegredenen van bepaling der geseide jaarwedden; de Raadsleden vermeenen dat deze gegront zijn, alsoo den dienst der Schutterij door de bezoldigde alleenlijk een gedeelte van het jaar uitgeoefent word, egter met die bepaling dat den Raad verlangt dat aan de Secretaris van den Schuttersraad voor het dienstjaar 1829 zal toegestaan worden eene indemniteit van twintig guldens. Den Raad vleit zig dat de E. G. A. heeren hunne beschikkingen wel zullen believen goed te kenren ingezien den staad onzer finantiën. »

\*

Hiermede was het pleit beslist. De begrooting van het korps werd goedgekeurd, de Schutterij kwam eindelijk in werkelijken dienst.

De Schuttersraad was samengesteld als volgt :

MM. Van Kerckhove, Major

Blancquaert, Capitaine

Du Bois, Ie Lieutenant

MM. Tronvriez, 2º Lientenant Vydt, Sergeant De Cock, Caporal Infpian, Garde.

In de begrooting der stad, in 1829 opgemaakt voor het dienstjaar 1850, worden de nitgaven voor de Schutterij opgesomd als volgt :

« Art. 81. De Raad gezien hebbende den staad van onkosten, voor aankoop van kleedings en kleyne equipement stukken, voor trommels, etc. etc., voor belooning aan de Instructeurs van den wapenbandel, aan de tambours en de hoornblasers, transport van wapening, kleeding- en equipement stukken, etc. der dienstdoende Schutterij binnen deze stad ten jare 1829, beloopende denzelven staat ter somme van 7052 gulden en 78 cents en half, prososeert dezen tot betaling. »

Die uitgaven waren echter niet de eenige. In het begin van het jaar 1850 kwamen er andere onkosten bij :

« de heeren officieren van de dienstdoende Schutterij dezer stad, aan Burgemeester en Schepenen verzogt hebbende een afbaking te doen bewerkstelligen aan het plein geschickt voor de wapenoeffening der gezeide Schutterij, opdat deze zonder stoornis geschiede, hebben Burgemeester en Schepenen, onder verdere goedkenring van den Raad, eenen gracht doen delven en een vestingsken in den omkring doen aanleggen. »

Grachten en vestingen das!

De Raad der stad kenrde deze handelwijze van het Schepenen-Collegie goed, en stemde tevens een besluit waarbij strafbepalingen werden voorzien « om te voorkomen en desnoods te doen straffen de degradatien welke de kwaadwillige aan deze werken zonden toegebragt hebben. »

\*

Het is buiten twijfel dat tijdens de omwenteling de Schutterij van Lokeren handelend is opgetreden, want in de maand September 1850 waren de geldmiddelen, voor dit dienstjaar voorzien, reeds ontoereikend, en den 45<sup>n</sup> dier maand nam het Collegie van Burgemeester en Schepenen een besluit waarbij het « aan de beschikking stelt van den heer Majoor Commandant der Schutterij, eene som van 200 guldens, om te dienen tot verder vergoeding of gratificatie voor den buitengewonen dienst der Schutterij. »

In zitting van den 21 September daaropvolgende werd dit besluit door den Gemeenteraad goedgekenrd op grond « dat den dienst der Schutterij bij aanhondendheid tot trandhaving der openbare rust doelmatig toescheint, en dat de bedoelde gratificatie door den onvermogenden stand van het meeste deel der schutters onvermijdelijk voorkomt. »

De omwenteling nam meer en meer nitbreiding. Den 51 Augusti 1850 richtte men de Burgerwacht in, over dit korps en zijne geschiedenis zullen wij later spreken.

Van nit de hoofdstad verspreidden zich over het land benden patriotten die in alte steden en gemeenten den opstand tegen den vreendeling gingen prediken. De Gemeentebestnurders moesten vernomen hebben dat zulk eene bende in aantocht was naar onze stad, want den 5 October 1850 namen zij het volgende besluit :

- « den heer Major Commandant der Schutterij ons te kennen gegeven hebbende dat de toegestane sommen van twee honderd guldens, bij besluit van 15 September jl., reeds door de nitreikingen aan de schutters voor buitengewonen dienst in gratificatie, ten vollen was uitgeput, en den zelven dienst bij voortduringe vergd, nog een bedrag van honderd tachentig guldens ten selven einde aan zijn beschikking te stellen:
- » Overwegende dat bij de ingekomen berigten wegens het naderen van een zeker aantal gewapende manschappen, komende van Brussel, de noodwendigheid voordert om afte mogelijke maatregelen in het werk te steffen tot handhaven van openbare rust en veiligheid binnen onze stad, dewelke door gemelde aankomst in gevaar worden gesteld;
- » In aandacht nemende dat de voorname middels tot dies hestaan in de voortduringe en vereeniginge onder de wapens van een meerder aantal der dienstdoende Schutters, waardoor de onkosten van gratificatie aan dezelve onvermijdelijk worden;
- » ..... hebben bestoten zoo zij bestniten bij deze eene som van honderd tachentig guldens aan de beschikking van den heer Major Commandant te stellen. »
- 's Anderendaags, den 4 October, werd dit besluit door den Raad bevestigd, want onze heeren Raadsleden waren overtnigd « dat in dees onrustige omstandigheden de voortduring van dienst der Schutters toepasselijk, ja zelfs noodzakelijk word tot het handhaven van rust en veiligheid voor persoonen en eigendommen der inwoners, en dat bedoelde dienst voordert de gratificatie aan de Schutters gelijk sij dezelve tot hier hebben genoten. »

. .

De zaken namen eene wending welke men in Holland niet voorzien had. De patriotten zegepraalden en eene der eerste daden van het Voorloopig Gouvernement bestond in de afschaffing der Schutterij.

Weinige dagen nadat de Raad zijne laatste som van honderd tachtig guldens voor de betaling der Schutters gestemd had, werd het Gemeentebestuur, den 16 October, door het Voorloopig Bewind verzocht « langs Wetteren naar Aalst te doen overbreugen 175 geweeren met baïonnetten en evenveel patroontasschen en schouderriemen of bandeliers, die gediend hadden tot bewapening de Schutterij. »

Wel had het Gemeentebestmir plechtig verklaard, drie dagen te voren, het voorloopig Gouvernement als wettig te erkennen, maar daarom was men toch niet geneigd zoo maar selfens wapenen af te staan die men overigens later nog kon noodig hebben, hetzij voor de Burgerwacht, hetzij om zich te verdedigen tegen mogelijk geweld.

Het Stadsbestuur vroeg de wapens en andere dienstvoorwerpen binnen, ten einde ze als eigendom der stad te bewaren op het stadlmis; dit geschiede door een besluit van den 20 October 1850:

#### « Berigt.

- » Burgemeester en Schepenen, mede den Major Commandant der Schutterij der stad Lokeren, noodigen nyt, bij deze alle die hunner medeburgers dewelke deel maeken van de binnen deze stad ingerichte Schutterij, van op Maendag aenstaende 25 dezer maend, van negen nren 's morgens tot den middag, en van twee tot vijf nren namiddag ten Stadhnyse te beweegen de kleedingen, waepenen, trommels, fanfaren met toebehoorten en verdere equipement stukken, die aen hun door of van wege de stad tot het waernemen van den dienst der Schutterij zijn afgegeven, dewijf denzelven als un is komen op te houden.
- » Zij voorkomen de schutters die zullen naclaetig zijn van zich te gedraegen aen deze tegeuwoordige nytnooding, dat zij tot het volkomen aen dezelve zullen gedwongen worden. »

Dit stuk is geteekend door den dienstdoenden Burgemeester Domien Talboom, de Schepenen J. B. Van Kerckhove en P. J. Thuysbaert, en Majoor Charles Constant Van Kerckhove.

De Gemeenteraad vergaderde den 25 October en gal het Schepenen-Collegie gelijk, tevens werd het goede recht der stad op het bezit van wapenen en nitrusting nog eens bevestigd:

« De Raad, in aandagt nemende dat gemerkt bij het ophonden van den dienst der gewezen Schutterij, de belangen van de stad vereyscht dat de kleedingen of uniformes, wapens, gibernen of patroontasschen, bandeliers, trommels met desselfs toebehoorten mede de fanfaren, etc., emmers al het gonne tot den dienst der Schutterij van wege en ten koste van de stedelijke regeeringe is besorgt geweest, besluit dat de

ternggave van hierboven uitgedrukte voorwerpen zonder verwijl zal worden gevordert om dezelve ten stadhnyze in bewaringe te worden ingebragt, ten welken einde het Collegie van Burgemeester en Schepenen de nitnoodingen zullen doen door publicatie en aflixie, en dies nood door de middels van rechte. »

\*

Het voorloopig bewind, hetwelk zich bevond tegenover eene levensvraag: — Zoo spoedig mogelijk genoeg wapens bezitten om een regelmatig leger te velde te kunnen brengen, — wilde de hoeveelheid wapens kennen die in handen waren der Burgerij. Derhalve verzocht de gouverneur der Provincie, bij brieve van den 25° November 1850, het gemeentebestuur, hem bij dringendheid te doen toekomen « eene opgave der fusieken, sabels en buffleteriën » waarover onze magistraten konden beschikken.

Deze opgave werd door Lokeren's bestnur gezonden den 5 December : daaruit blijkt dat onze stad bezat « 287 fnsieken en 59 sabels met de benoodigde bullleterién », welke benuttigd waren voor de bewapening der Burgerwacht.

Den 8 Februari 1851 kwam er eenen anderen brief van den gouverneur. De gouwheer verzocht thans, hem binnen den korst mogelijken tijd, eene opgave te zenden van de kleedingstukken der voormalige Schutterij; de opgave moest insgelijks melden in welken staat de kleedingstukken zich bevonden. Dit werd gevraagd door dat het Landsbestuur zinnens was die kleedij over te nemen » naer schatting door experten. »

Drie dagen later, — den 11 Februari dus van het jaar 1851, — antwoordde het gemeentebestuur dat al de kleedingstukken der vroegere Schutterij in goeden staat waren; de « inventaris » die met eenen opgezonden werd, verdeelt ze als volgt:

1° 252 rokken van schutters, (hieronder waren begrepen 11 rokken van trommelaars).

2º 257 pantalons van schutters, (met hieronder opnieuw 5 pantalons van trommelaars).

5° 284 schako's met pompons.

4º 227 paren knob- of slobkousens in zwart laken.

En 5° 220 cols of halsdassen.

\* \*

Het Landsbestuur droug aan, meer dan eens, om in het bezit der wapens te komen, maar het Gemeentebestuur, die wapens noodig hebbende voor de Burgerwacht, bleef hardnekkig weigeren, en gaf geen gehoor aan de vraag van de Landsbestuurders. Intusschen bleef het krijgstuig en de uniformen op het stadhuis; den 8 April 1851 werd de aandacht der gemeenteoverheden gevestigd op de kleedingstukken van de Schutterij:

« Er word door de Raedsleden in opmerking gebracht, wegens het beschik der uniformes en andere effecten gedient hebbende aen voormalige Schutterij, ten eynde dies aengaende maetregelen te nemen om deze voorwerpen door een of ander middel te utiliseeren, om te vermeyden verslegting waer aen zij door verloop van tijd onderworpen zijn. Den Raed last het Collegie van Burgemeester en Schepenen raekend deez zaek een aenschrijving te doen aen Mijnheer den Gonverneur, ten eynde zijn intentie te kennen. »

Eene maand later, den 20 Mei 1851, doet de Voorzitter aan den Gemeenteraad de aanvraag tot « verkoop der kleederen van de gewezen Schutterij dezer stad, bestaende in een aental van 240 stukken, verkoop voorgesteld van wege den heer Van den Zande, capitaine der tweede compagnie sedentaire te Vilvoorde, die, naer gemelde kleederen uitgezogt te hebben en bepaeld tot gezegde aental, een bod heeft gedaen voor elk kleed te betaelen de som van 5 guldens 25 cens, behoudens 2 % reductie op den koopprijs ten titel van vergoeding voor reyskosten etc., dit op comptante betaling bij het doen der aflevering, welke moet gebeuren te Vilvoorde, zonder kosten van den kooper.

» Den Raed, overwegende dat gemelde kleederen tot geen nuttig gebruyk in voordeel der stad kunnen bestemd worden, en dat een langer nytstel om dezelve tot gebruyk te beschikken meer en meer schaedelijk word, zoo door de verslegting als door de onderhoudskosten waeraen deze kleederen onderworpen zijn, en bij verder verloop van tijd alle waerde zonde konnen verliezen, besluvt dat gemelde aental van 240 kleederen aan de hierbovengemelde prijzen, op de bedoelde voorwaerden worden verkogt en afgeleverd aen den genaemden capitaine Van den Zande te Vilvoorde. Den Raed, verders in aendagt nemende dat de nog overblijvende stukken van de uniformes der gewezen Schutterij, bestaende in een aental van 257 pantalons, 227 paires de guettres, 220 cols en 284 sachos, door langer behond zonder tot gebruyk geschikt, dezelve voorwerpen ook tot verslegting en verval staen te komen, waerdoor zij bij gevolg alle waerde kunnen verliezen, besluyt zich te wenden tot het comité van conservatie dezer provincie, ten eynde te bekomen de machting om bij voorkomende gelegenheyd gemelde kleedingstukken te verkoopen in het geheele of ten deele, 't sij bij openbare veyling of andersints naar heysch van zaeken, en het geval onderstellende dat die voorwerpen of eenige derzelve niet tot een redelijke weerde bij verkoop zouden worden gebracht ter beschikking te stellen van het armbestuur dezer stad om dan- of de nytreiking te doen en te zorgen aen de behoeftige. »

De Raad nam aldus twee beslissingen: hij verkocht de rokken of frakken van de schutters aan den kapitein der sedentairs van Vilvoorde, en hij vroeg de machtiging om hetgeen er nog overschoot in openbare verkooping te leggen, ging het niet tot zijnen prijs dan zou men die overblijvende deelen van de uniformen ter beschikking stellen van het Armbestuur.

\*

De gevraagde toelating werd verleend den 28 Mei, en den 4 Juni daaropvolgende stelde de Raad vast hoe de openbare verkooping zou plaats hebben:

« De Raed beslist de overblijvende uniforms stukken bij openbaere veyling te verkoopen en aen de meestbiedende, verklaerende tot de bedoelde openbaere veyling en verkoop te machtigen, den heer Frans Bernard Crnyt, Deurwaerder bij de Regtbank van eersten aenleg, ter residentie binnen deze stad, om dezelve door hem te worden verricht op comptante betaeling, en dat den gezegden Deurwaerder Cruyt zal verantwoordelijk zijn voor het volle bedrag der voortkomende penningen aen den stedelijken ontvanger goed te maken en te betalen drij dagen naer de verkooping, naer aftrok der wettige onkosten en salaris bij hem verdiend uyt hoofde van deze verkooping, welke zal plaets moeten hebben op vijftienden dezer loopende maend, te beginnen te 9 uren voormiddag, in het wachthuys dezer stad op de Beestenmarkt, alwaer de kleedingstukken tot de veyling bestemd thans gedeposeerd zijn.

Den Regeeringsraed besluyt verders, ten aenzien van gemelde verkooping het regt te behouden en expresselijk te stipuleren, dat hij de bedoelde verkooping zal vermogen op te schorsen en staeken, ingeval de te veylen voorwerpen ten deele of geheele volgens zijn beoordeeling niet tot een genoegzaem weerde wierden aengeboden, en bij deze omstandigheid een nadere deliberatie diesaengaende te nemen; wordende het Collegie van Burgemeester en Schepenen geautoriseerd ten eynde de openbare verkooping bij te woonen, en te beoordeelen over de meerder of minder wêêrde, welke aenleyding zoude konnen geven tot de opschorsing en stackinge van de openbare veyling, en ten dien opzigte te agieren gelijk zij zullen ten rade vinden, en den

Regeeringsraed onmiddelijk met den uytslag van de verkooping bekent te worden.

\*

Het Staatsbestuur zou gaarne zelf de kleederen uit der hand gekocht hebben; den 7 Juni nam « Mijnheer de Regent » een besluit waarbij hij de voorwaarden liet kennen mitsgaders dewelke het Gonvernement de kleedingsstukken wilde overnemen. Het Gemeentebestuur vond dat de Regent gaarne al de nitrustingen zon gekocht hebben voor een appel en een ei, en « de Raed, in overweging nemende dat de voorgestelde voorwaerden van dezen verkoop, zoo ten opzigte der geringe prijsen als andersins tot de aenveerding al te bezwaerlijk toeschijnen, verklaerd van gemelden voorstel af te zien en zonder gevolg te laeten. »

De openbare verkooping had plaats op de 45, 22 en 28 Juni 1851, dus drie dagen lang, en de 255 broeken en eene kazak die daar verkocht werden, brachten op, na aftrok van alle kosten, de som van 444 guldens en 55 cents. De « gnetten of knobkousen » vonden geen liefhebbers.

\*

Hiermede was het laatste woord over de Schutterij toch nog niet gesproken. De Gemeenteraad had wel al de uniformen verkocht aan den sedentairen-kapitein Van de Zande, maar wanneer dezen verkoop gesloten was, keek de man er niet meer naar om.

Den 16 Maart 1855 werd er in den Gemeenteraad verklaard dat die verkooping tot op dien dag « zonder gevolg gebleven is nyt hoofde dat den persoon aldaer vermelt, welken toen ter tijd een offer van prijs had gedaen, zich niet meer heeft aangeboden om denzelven koop te volbrengen. »

Ondertusschen had men langs verschillige kanten eens onderzocht of er geen middel was om die kleedij aan eenen voldoenden prijs te verkoopen, maar het lukte niet, en de stadsvoogden waren ten langen leste verplicht de volgende beslissing te nemen die aan alle zorg een einde stelde:

e De langdurige bewaeringe der overblijvende kleedingstukken, uniformen der gewezen Schutterij, doet ondervinden dat dezelve daer door dagelijks verslegt en alzoo de weerde voortgaende verminderd. In dees toestamt, en in aendagt nemende dat het bureel van Weldadigheyd gestaedig in het geval is aen de onvermogende dezer stad kleeding te moeten verzorgen en daervoor den noodigen uytschot van gelde te doen, den Raed, gezien het Rapport dieswegens gedaen

door het Armbestuur, besluyt de overblijvende kleedingstukken of nuiformen bestaende in 142 kleederen, mede 258 paren guetten en 5 pantalous, te stellen aen de beschikking van het bureel van Weldadigheyd dezer stad om daer van al zulk nuttig gebruyk te maken tot kleeden der behoeftige als hij zal geraedzaem vinden.

De behoeftigen die destijds ondersteund werden door het Weldadigheidsbureel, zullen er netjes uitgekomen zijn : elk eenen langen soldatenfrak en een paar guetten!

Aldus eindigde de hier door Holland ingerichte Schutterij, na nauwelijks twee jaren bestaan, deels in openbare verkooping van hare kleedij, deels in de gift van het overblijvende deel harer uitrusting aan het Armbureel.

M. VAN DAMME.

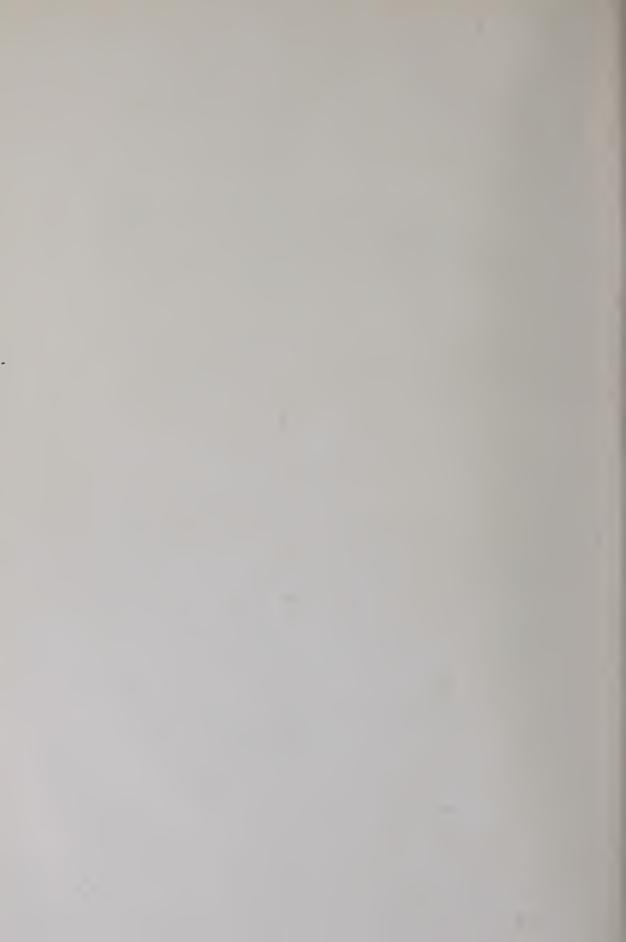

# REGISTER A. Nº 125.

Vernieuwinge van voorgeboden der Keuren van het Land van Waas, Beveren.

Dendermonde enz.

(Waassche handvesten van het Staatsarchief te Gent).

(VERVOLGT.) (1)

folio 98. Extraict uuyt zeker sententie arbitraire gegheven by den Keyser Karel de vyfde van dien name, als grave van Vlaendren, tusschen den hoochbailliu, scepenen ende raedt der stede van Dendremonde, ter eender zyde; ende den hooftscepenen van den lande van Dendremonde, ter andere; van datum den 23°n Novembris 1546, sprekende de zelve sentencie in walscher tale, uuyte welcke jegenwoirdelick extraict ghetrocken is, ende overzet in vlaemscher tale.

Wy ordonneren ende declareren by deser jeghenwoirdighe dat de npzetene ende inwoonende van onse voorseide lande van Dendremonde gheseten binnen den twee mylen in tronde van der zelve stede buyten nochtans der halver myle, zullen vermoghen zelve te brauwen of doen brauwen, coopen, bringhen oft doen bringhen, bieren van binnen der voorseide twee mylen ende buyten der halver myle al waeren die ghebrauwen in onsen lande, ofte hertochdomme van Brabant; ende zullen de zelve vryelyck moghen vercoopen oft dispenseren thuerlieder eyghen slete binnen den voorseide twee mylen ende buyten der halver myle, behondens dat den prys maer en sy van 12 myten onser vlaemser munte den stoop, ten hoochsten ofte daerontrent, ende ten fyne datter gheen bedroch en glieschiede aengaende

<sup>(1)</sup> Zie Annalen D. XXI, blz. 53.

den voorseyde pryse, de voorseyde opzetene ende inwoonende zullen glichouden zyn, liebbende bieren gehaelt, binnen den voorseide limiten gebrauwen, tzy in Brabant ofte int voorseide lant van Dendremonde, te glievene viermael tsiaers, indien sys verzocht zyn van onsen bailliu van Dendremonde ofte van zvnen lieutenant, certificatie van der wet van de plaetse daer zy de voorseide bieren ghecocht ofte glichalt zullen hebben, hoe vele tonnen sy gesleten ende gehadt zullen hebben binnen den voorseiden tyt. Sullen boven dien vermanghen by eede de voorseide bieren hemlieden niet dierder en staen, dan de voornomde 12 myten vlaems den stoop, sal men de voorseide bieren by certificatie inhoudende dat de brauwere ofte vercoopere diergelick niet dierder en vercoopt binnen den plaetse van zyne residencie, dan de guene die vercocht zullen werden binnen den voorseide limiten, op pevne indien de voorseide opzetene niet en wilden ofte en consten exhiberen zuleke certificatien, dat zv gevallen zullen zvn in de pevue gliestatueert by de voornomde privilegie, ende boven dien zullen ghehouden zvn te betalen trecht van den staple ende afforaige ofte bodemghelt. Welverstaende dat de voorseide upzetene binnen de voorseide limiten niet en zullen vermoghen te gaen haleu, coopen, nochte doen bringen eenighe bieren van de voornomde pryse van 12 myten onser vlaemscher munte, voordere olte buyten den voorseiden twee mylen int roude, ten zy commen ten staple ende betalen de voorseide rechten van den staple ende bodemgelde, up pevne int voornomde privilegie begrepen. Aengaeude d'ander bieren van meerderen pryse dan vande 12 myten vlaems den stoop, en sullen de voorseide opzetene die niet moghen brauwen, doen brauwen oft bringhen binnen huerliederen huuse, al waert oock thuerlieder eyghen theere ende slete, ten zy dat zy commen ten voorseide staple ende betalen de voorseide rechten van den staple ende alforaige.

Extraict uuyt zeker appointement tusschen den hoochbailluy over deen zyde, ende die van der stede, ter andere, nopende de poorterie der selver stede, ghemaect ende gepasseert by den Keyser, in zynen rade, den 20°n July 1526; daer onder staet het naervolghende:

In den eersten dat alderande buyten poorters ende poorterssen, woonende binnen den zelven lande, vrye stede, vryheyt ende schependomme van Dendremonde, zullen moeten leven lanck vyfthien daghen, naer date van huerlieder receptie van de poorterye, eer zy zullen

moghen gebruyeken ende ganderen van de privilegien, rechten ende vryheden van der zelver poorterie, jeghens ous ende den hoochbailluy van Dendremonde, jegenwoirdelyek ende toecommende unyten name van ous ofte ouse naercommers, graven ende gravinnen van Vlaendren, heere ende vranwen van Dendremonde, vrauwen zwaer gaende van kinderen daer in niet begrepen noch ghecomprehendeert wesende.

## Exemplum.

Den naestlesten Aprilis, zoo is advys gegeven by Loys van Nyvele, hooghe, ende Mertens d'honde, tusschen Pauwels Moens t'Appels, nu woonende in stede ende den baillin deser stede, dat alzoe Panwels gewoorden is poortere woonende binnen der zelver stede ende ghedaen heeft bet dan zes of zeven maenden, ende zyn hnusvran gestorven voor texpireren van de 45 daghen, ende dat hy Pauwels voor een binnen poortere gehonden wert, ende dat het een buyten poortere geweest hadde, ten zonde hem niet gehelpen hebben om bevryt te zvne van den besten hoofde.

Item dat alle wednwen, die van nu voortaen zullen worden overgliezet in de voorseide poorterye, in stede van hare mans, mitgaders dontste zone in stede van zynen vadere, gehonden wordende te commen by der wet, om hemlieden over te doen stellen, ende de zelve huerlieder poorterye te verheffen, binnen den veertich daghen, naer t'overlyden van de zelve huerlieder mans ende vaders; up peyne van zelve huerlieder poorterye te verliesen, ende als gheene poorters ende poorterssen gherekent te wordene; ende dat al sonder prejudicie van den zelve privilegie in zyne andere poincten ende articlen, ende de zelve in viguer te blyven, volghende den zelven appointement.

Octroy om twee sergeanten by myne heere den hoochbailluy te moghen stellen by advyse van der wet tzynen dienste ende der stede coste.

Kaerle, by der gratien Godts, Roomsch Keyser, altyts vermeerder srycxs, coninck van Germanien, van Castillien, van Léon, van Grenade, van Arragon, van Namur, van Naples, van Sicillien, van Maillorque, van Sardaine, van de Eylanden van Indien ende vaster eerde van de Westersche zee, eertshertoghe van Oostenryck, hertoghe van Bourgoingnen, van Lothir, van Brabaut, van Lembourg, van Luxembourg ende grave van Vlaendren, van Arthois, van Bourgoignen, Palsgrave van Henegauwe, van Hollant, van Zeelant, van Ferrette, van Namen, prince van Zwanen, maregrave des Heylichs rycx, heere

van Vrieslant, van Salins, van Mechelen, ende dominateur in Asien ende Afrycken. Allen den ghonen die dese onse brieven zullen sien oft hooren lesen, sahnit. Van weglien onsen lieven ende ghetrauwen ridder, mer Jacob de la Toliere, heere van Beaumanoir, hoochbaillni van onser stede ende lande van Dendremonde, is ons vertoocht geweest hoe dat in onse voornomde stede ende lande van Dendremonde, inde absentie van hem thoondere zyn alleendelyck twee officiers, te wetene : eenen onderbaillny ende eenen ampman, mitgaeders een overmevere, die alleenlick exploiteren mach binnen den zelven ousen lande, ende niet binnen der stede; desgheliex en vermach den voornomden ampman niet vanghen noch exploicteren voordere dan in de stede ende vryhede van dien. Welcke officiers ende drye persoonen, dienende by onser commissien, gehonden zyn te vanghene ende apprehenderen alle manieren van volcke quaetdoenders, die sy bevinden opt voorseide lant binnen linere jurisdictie, zoe wel van saken criminele, als civile, insgeliex te ondersoucken ende ter kennisse te bringhen alle tguene daer recht van den heere inneghelegen sonde moghen wesen. Nu evst zoe dat daghelicx vele ende diversche clachten commen ande thoondere, ende midts zyn absentie zynen stadhondere ende onderbaillny, by menichte van persoonen, dat zy zeer qualicken ghedient connen worden, midts dat de voornomden onderbaillny ende overmeyere allomme niet in tyts en connen gliesyn, oock ontsiende de rouckelooschede ende dissolaet leven van de quaetdoenders die in grooten ghetale zyn, loopende van d'eene prochie in dandere, drinckende by nachte ende ontyde, de goede lieden te lande verlastende, onder 't dexel dat d'officiers qualick assistencie connen gheervelhen, omme luiere exploieten te doene, ende vulbringhene, moeten hem by dage ende nachte honden absent van de voornomde stede, aldaer tot meerder stonden geschieden twisten ende gherechten, daer by ons toevallen diversche boeten ende bruecken die verlooren gaen, midts der incompetentie van officiers, twelcke niet alleene en compt tonsen achterdeele, maer oock van vele ende diversche persoonen, ende ooc buyten der selver stede, die glieene executie glieervglien en connen, ende noch meer glieschepen is te gheschiene, ten zy dat by ons daerop versien worde, alzoe de voornoemden thondere zeght; ons daeromme oitmoedelyck biddende, doen te wetene, dat wy de zake voorscreven overghemerct ende hierop gliehadt tadyys, eerst van onsen wel beminden den burgemeesters, scepenen ende raedt onser voorseide stede van Dendremonde, daernaer van onsen lieven ende ghetranwen die president

ende luyden van onsen raede in Vlaendren, ende voorts van hoofden ende tresorier general, mitgaders gecommitteerde van onsen domeynen ende financien, den voornomden suppliant gheneghen ter welvaert ende voordernisse van justicie, hebben gheoctroveert ende geaccordeert, octroveren ende accorderen, hem glievende vulcommen macht ende aucthoritest must sonderlinglie gratie, by desen, dat hy, by advese ende goetduncken van burglimeestre ende scepenen der selver onser stede van Dendremonde, sal moghen stellen ende ordonneren twee sergeanten ende dienaers, glielyck oock zyn in alle onse ander steden van Vlaendren, die op haerlieder eedt beede tzamen ende elek byzundere, met zulcken gaigen ende sallaris als hemlieden by de voornomde supplianten onsen hoochbaillin ende die van der stede jaerliex toegelevt sal worden, welcke twee sergeanten ende dienaers zullen gehouden zyn tallen tyden als zys revmaent zullen wesen van den suppliant oft zunen stedehoudere, met hemlieden oft met den overmeyere to gane to vanghene alzoe wel by daghe als by nachte, alle maniere van gugetdoenders, ballinghen, vagabonden, persoonen, rabouten ende andere transgresseurs van onse mandementen, ende oock de privilegien, rechten, wetten, roorgeboden, statuten ende ordonnantien der zelver onser stede, die by den dienaers voornomt tramen oft oock elek byzundere te vangene, apprehenderene, in vanghenisse te bringhene up huerlieder sallaris, ende die met hueren delicten te leveren in vanghenisse der voorseide stede. Waerop ende van hem daer inne wel ende glietrauwelick te quytene, de voornoemde twee sergeanten ende dienaers ende elck linerer byzundere gehonden worden den behoirlicken eedt te doene, in handen van den voorseiden suppliant oft zynen stadhoudere, present scepenen der voorseide stede; ende indien men de contrarie bevonde, oft dat eenich van hemlieden danof ware in eenighen gebreke, sal de voornomden suppliant by advise van de zelve wet vernnieghen de zelve dienaers te destituerene, verlatende ende verslanckende van Interlieder eedt, ende andere dienaers te anveerdene ende in luiere stede te stellene ende die te eedene met ghelicke macht ende aucthoriteyt, alsvooren behondelyek dat alle tzelve wesen sal buyten onsen coste, ende niet langher dueren en sal dan tot onsen wederroupen. Ontbieden dueromme ende bevelen onsen lieven ende getrauwen, die hooft president ende luyden van onsen secreten rade, den voorseiden president ende luyden van onsen raedt in Vlaendren, ende alle anderen onsen rechteren, officieren ende onderzaten, dit dit aengaen sal, dat zv den voornomden suppliant doen laeten ende gliedooghen van dese onse gracie, octrov ende aucthorisatie, inder manieren ende ghednerende tot onsen wederonpen zoe voorseit es, rustelick ende vredelick ghemeten ende gebruycken, sonder hem te doen oft laten gheschien eenich hinder, letsel oft moysel ter contrarien; want ons alzoo ghelieft. Ende des toirconden soe hebben wy onsen zeghel hier aen doen hanghen. Ghegeven in Brussel den 26 Maerte 1556, voor Paesschen, van onsen rycken van Castillien ende andere 't XXII'; up de ploy: By den Keyser, den Grave van Hoochstrate, hooftheere van Ruffault, tresorier general, Hughes van Garmes, heere van Winghene, rudders, ghecommitteert vande Financien ende andere jeghenwoirdighe. Gheteeckent, Gillis Pensaert.

## Sentencie dat de poorters van Ruplemonde vry zyn van tolle te Oendremonde, betalende nochtans assyse ende ongelt, etc.

Wy Lodewyck, grave van Vlaendren, van Nevers, van Betlinnen, doen te wetene allen lieden dat als glieschil was tussehen onsen lieden van Ruplemonde, aen deen zyde, ende die van Dendremonde, aen dander zyde, die van Ruplemonde zegghende dat de poorters van Ruplemonde schuldich ende ghecostumeert zyn, quyte te zyne te Dendremonde van allen thollen, assysen ende onglielde, ende dat alle faicten die de poorters van Ruplemonde doen ofte die men up hem doct, binnen der vryheyt van Dendremonde, schuldich mainteneren de contrarie unvigesteken dat zv kenden dat de inzetene poorters van Ruplemonde gecostumeert hebben quyte te gane te Dendremonde van tholle; by assente van beede partyen, wy deputeerden zeker commissarissen, de welcke by den virtuyt van onse commissien, hebben danof besocht de waerheyt, overghenomen heesch, antwoorde, lettren ende al dat zy voortsetten wilden, gliehoirt oirconde van beede partven, zoo vele dat zy aen beede zyden hem van oircondscepe vernouchden, tvoorseide besouck brocht geseghelt in onse andience, partyen begheerende dat men ontlivken soude ende sentencieren naer den bezoneken; thesouek voorseyt ontloken, wel gheevamineert by goeder deliberation, wy hebben ghedaen promuchieren by onsen lieden van onse rade, dat midts de kennisse voorseit, de poorters van Ruplemonde die woonen binnen der vryheyt van Ruplemonde, zyn schuldich quyte te zyne te Dendremonde van tholle. Voorts dat de poorters van Ruplemonde binnen den poort van Dendremonde syn schuldich te betalen assyse ende onghelt ghelick andere lieden, ende dat van faicten, de poorters van Ruplemonde doen binnen der vryheyt van der poort van Dendremonde, ende ongheacht gaen uter

voorseide vryheyt, men es schuldich danof berecht te doene te Ruplemonde, Item midts dat bevonden is int voorseide besouck, dat de heere van Ambaise, in tyden voorleden assenteerde te ontfaene zyn renten int Dendremonsche in zulcke munte, als wy ontfaen onse renten, soe hebben ghedaen bevelen de rewaert ende ontfanghere van Dendremonde, ende allen anderen officieren sheeren van Ambaise, dat sy naer den assente voorseid int Dendremonsche renten ontfaen van de poorters van Ruplemonde ende van zyne laten ende lieden in alzulcken munte afs wy outfaen onse renten ende met alzulcke munten betalen laten, de poorters, laten ende lieden ongemoevet, behoudens in alle zaken onsen rechten ende elekanders. In oircondscepe van welcke dinghen wy hebben de presente lettren gliedaen zeglielen met onsen zeghele. Gegheven te Male, den 50 van Ongstmaent int jaer ous heeren 1552, ende onder op den ploy stont gescreven: By myne heere van den raede van Vtaendren, inde audiencie, daer waeren Mr Olivier de Duerwaerdere, gly Jan van Delft, outfangher, Mr Testard van de Woestynen, Diederick van Belzele, ende Jan van Santyoorde: onderteekent. Lambrecht.

## Vonnisse dat een bastaert ende zyn wyf moghen maken een huys ende erfve

Uuvte dien dat N. als cause ende actie hebbende van N. die trecht van N. hadde gliecocht van de versterfte van N., gestorven bastaert. te N., tegens N., nu ontfangher van de goede, van dat blyft achter den bastaerde ende van de extraordinaire, heeft doen doen wettelick dach, van hem te hebben, die hem recht vermeten wilden, aen thuys ende erfve, daeruuvt dat versterft N., ghestaen te N., op telle strate, wylen toebehoorende N., daer naer tel, dat un besit N., weduwe was van N., heeft aldaer ghehauden dry wettelicke ghenachten, naer de costume, voor den huuse ende erlye voorscreven; ende heeft anden heere ghedraghen deen heelft van den huuse ende erfve metten toebehoieten, beglieerende dat tel haer man huysruiming doen soude van dier heelft verschenen tel jour, by den aflyve van den bastaert boven ghenoempt, danof tel recht heeft by den middele voorseid zoe hy dede dinghen ende dat hy bastaert was ende ombedeghen gliestorven es, danof vermet bylegghende met meer woorden, daer jeghens N. voorseid in den name van zynen wyfve, daden tooghen ende zegghen, dat dit huus ende erfve int gheheele binnen den levene tyde van tel ende teffe binnen huwelick was ghemaect.

naer de costume ende wet van der poort lanextlevende geheel besittende danof eenen wettelieken brief is gezeghelt van der wet alzoot behoort die daer ghesien ende ghelesen was in den vechte, daer in dat se hem tel ende telle zyn linnsyranwe ghedroeghen, zegghende dat die is schuldich zyde te houdene den leefdach van N., naer mytwysen van den briefye zonder de hunshuere te betalene van dier heelft verscheueu den N., maer nacr haeren aflyve, dan dat die heelft gae daer son schuldich is te gane, daer jegens en willen zy niet zegghen; hieron dede replicquieren de voornomde tel seggende dat wel waer mach zyu, dat de costnyme ende wet, wel zulcky mach wesen, die briefven te makeu van andere persoonen in huwelick wesende, gheen bastaerden ende daer in deen den anderen goeden maer niet op persoonen bastaerden, op de welcke seepenen niet schuldich zyn kennisse te nemene, met meer redene daer toe geseyt ende wettelicke vermeten gheleyt over beede zyden, ende naer al dats voor scepenen commen is, eude naer tale eude wedertale, zoe wyseu scepenen den wettelicken brief van lancxtlevende geheel bezittende, goet ende van weerden; ende N. voorseid staende ouverlet ende zvuen goeden rechte, omme aen thalf huus ende erve danof questie es thebbeue ter doot van N. voorseid al dat hy schuldich is thebbeue. Dit was gewyst op deu 28 Aprilis 1458, in scependom. Pr Hasselts.

Sentencie gewesen by myne heeren van den raede in Vlaendren, tusschen den bailluy, schaut ende scepenen van der stede ende poort van Ruplemonde, heesschers, ende verzouckers van provisie, ter eendere, ende Mar Dhaesdonck, lieutenant van de Indaghinge van Dendremonde, ende heer Loys Volckeryck, canoninek te Dendremonde, mitgaeders burgemeester ende scepenen vander stede van Dendremonde met hemlieden ghenoucht, verwerers, ende wederlegghers van de voorseide provisie ende verzouckers van contraire provisie, ter andere

De raedslieden scouinex van Castillien, van Léon, van Arragon, etc<sup>3</sup>, gheordonneert in Vlaendren, doen te wetene allen lieden dat ghesien tdifferent hangende int advys van den hove, tusseben den baillin, schaut ende scepenen van der stede ende poort van Ruplemonde, heesschers ende verzonckers van provisie, ter eender syde, ende Mr Jan Dhaesdonck, lientenant van de indaghinghe van Dendremonde ende heer Loys Volckeryck, Canoninck te Dendremonde, mitgaders burghemeester ende schepenen van der voorseide stede van Dendremonde met hemlieden gevoucht, verwerers, ende wederlegghers van de provisie ende verzonckers van contrarie provisie, ter andere, spruytende myt causen dat de heesschers hadden ghedaen verthoomen,

hoe dat volghende huerlieder oude ende immemoriale possessie, hebben effect van de privilegie, eerst geconfirmeert by den hertoghe Philips, in den jare 1588, ende daer naer by den Keyser Carolus, int jaer 1549, de poorters van de stede van Ruplemonde ende luierlieder goedinghen nieners et convenierlyck, toesprekelick oft arresterelyck en waeren dan thuerlieder poort, ende want niet min de voornomden lieutenant hem vervoordert hadde ten verzoucke van den voorseiden heer Loys Volckeryck, voor hem te doen dachvaerden eenen Gilles Roels, poortere ende inwoondere der voorseide stede ende poort van Ruplemonde, zoe hadden sy heesschers, omme daer inne voorsien te zyne, vercreghen behoirlicke provisie, ende unvt crachte van diere den verwerers, hier int hof ghedaen uproupen, nemende te daghe dienende pertinente conclusie, ende verzouekende voorts by maniere van provisie staet van allen voorderen proceduuren, die de voornomden lientenant ten laste van den voornomden Gillis ende andere poorters van Ruplemonde sonde willen doen; welcken staet hemlieden heesschers geaccordeert hadde geweest, tot partyen gehoirt anders gheordonneert zoude worden, sustinerende den zelven staet schuldich zynde te blyven ende stede te houdene; waerop de verwerers procederende deden sustineren dat den staet by den hove den heesschers geconsenteert geweert sonde werden, ende den voornomden lieutenant ende Volckervek gheaccordeert voorts te procederen ten laste van den voornomden Gillis Roels, zonderlinghe ghemerct dat d'octroy ende concessie van de Mat ghemaect int jaer 1543, up tfaict van de indaghinghe binnen der voornomde stede van Dendremonde, claerlicken behelsde ende comprehendeerde d'inzetenen van Ruplemonde, de welcke overzulex sichtent niet jegenstaende eenighe declinatoire van den voornomden lieutenant, ten verzoucke van de poorters van Dendremonde in acte personele, spruytende unyt warachtighen contracte, zulek als es dactien in questien te rechte hadde moeten staen, condempnatie ende executie ghenieten, elek van partyen by den voorseiden ende meer andere redenen, persisterende by den zynen ende makende jeghens elckanderen heesch van costen. Ghesien d'exploieten, lettren ende numimenten by hemlieden respectivelick overgheleyt, d'acten van den hove ende sonderlinge van conclusie int advys, ende voorts al tguendt dat in dit stiek diende oversien te zvue met ryphede van raede, untende ons advys, hebben geweert ende weeren by desen den staet by den heerschers vercreghen, zonder prejudicie van de saecke principaele, staterende de costen totter decisie van diere. In kennissen der waerheit soe hebben

wy de zeghele van den camere van den rade in Vlaendren hieraen ghedaen hanghen. Ghegeven te Gheadt, den 45<sup>en</sup> Lauwe 1565. Up den ploy stont ghescreven: by myne heeren van den racde gheordineert in Vlaendren, gheteekent P. V. Bevere, ghezeghelt met eenen zeghele in rooden wasse muythanghende.

Sentencie dat men den cipiers maer schutdich en is te betalen de daghen die zyn gevangbenen sitten strict in vangenissen.

Ghesien toroces hanghende int advys van den hove tusschen Willem Sanders, baillay van Bochauterambocht, heesschere, ende reformant ter eender zyde, ende scepenen van den ambochte van de jaere 1555, ghedaechde Jooris Hoolman, geinthimeerde, verwerers, ter andere, spruytende muyt causen dat den heesschere hadde gliedaen vertooghen, hoe dat hy tanderen tyden den gheinthimeerden gevanghen ende criminelick toeghesproken hadde voor de gliedaechde, daerop hendelinghe soe verre gheprocedeert hadde geweest als dat hy verwerere ghecondempneert wiert den geinthimeerden van de vangenisse te slakene, costeloos ende schadeloos, ende naerdien de geinthimeerden voor de ghedaechde overgegeven hadde zyn vangeniscosten te acht schellinghen p. sdaeghs, vander date van t vanghen totter date van de sentencie, hoe wel de zelve ghedaechde niet en vermochte te procederen ter tanxatie van dien, sonder eerst ghesien thebbene sheesschers diminutien, ofte hem danof te doen versteken ofte verdraghen niet meer de selve ghedaechde sonder al tzelve te observerene, hadden den voorseide vangeniscosten priselvek ghetauxeert tot sulcker somme, als die by den geinthimeerden overgegeven waren, te wetene 8 s. p. sdaechs, bedraghende tzamen 9 l. p., by welcke tanxatie hem den heesschere vindende ghegreveert, hadde danof betreck ghedaen hier int hof, tenderende ten daghe daerop dienende ten fyne dat by den hove glieseyt zonde zyn, dat hy hem met goeder causen becroont ende beelaecht hadde van de verwerers, sonde den tany van de voorseide vangeniscosten verclaerst zyn unl, ten minsten quaet ende excessyf, overzulex gecorrigiert ende gereformeert, ende tzelve doende, soude hy heesschere by den hove verclaerst zyn te ghestane, midts den geinthimeerden, voor de zelve vanghenisse costen betalende 5 s. 6 d. p., sdacelis voor montcost, ende steencost over den dach dat hy gevanghen was, myterlyck van alzoe vele daghen als hy vangenisse gehonden hadde, mitgaders 27 s. p. voor myt ende ingaen; soude voorts de gheinthimeerde ghecondempneert zyn costeloos ende

schadeloos te constituerene zulex als hy myt crachte van de betrocken tauxatie genrofyteert hadde, voor zoe vele als tzelve excedeert, tglmene daermede hy heesschere bevonden wert by sententie van den hove te moglien gestane oft miyterlyck, un twelcke de verwerers antwoordende ende nemende conclusie van niet ontfanglielick als reformant ende voorts van niet ontfangbelick van subreptien ende obreptien quade cause quyte, sustinerende dat tgnendt by de ghedaechde gewyst ende gliedaen, zonde sorteren effeet als wel te rechte gliedaen zynde, sonderlinghe ghemeret dat de heessehre gheen lesie noch grief en was gheinferereert by der voorseide tanxatie, als met finalick mytgegeven zynde, nemaer conditionelick behondens indien t'recht van den evpier min bedronch dan de voorseide 8 s. p. s'daechs, dat hy heesschre daermede ghestaen sonde, zoe dat hem zyn redenen ende diminitien gheenssins benomen en waren, als in zyn geheel gevonden zynde, omme te proponeren jeghens d'executie, soo hy noch tyts genouch hadde omme de zelve zyne diminutien te proponeren voor de ghedaechde indient hem goet ghedocht hadde; hebbende oock present geweest daer de voorseide vanghenisse costen overghegeven waren, zoo dat wel cavilleux was te sustineren, dat tvoorseide versteken van diminutien niet preciselyck en zonde gheobserveert geweest hebben, elek van partyen by de voorseide ende meer andere redenen, persisterende byden zynen ende makende elekanderen heesch van costen. Ghesien d'exploicten, lettren ende munimenten by hemlieden respectiveliek overgheleit, d'acten van den hove ende souderlinghe van conclusien in t'advys, ende voorts al tguendt dat meer diende oversien ende gevisiteert te zyne, met ryphede van rade, thof zeglit ende wyst dat hem de voornomden heesschere met goeder causen becroont ende beclaecht heeft van de verwerders tyonnisse van de ghedaechde qualyck gewesen zynde ende zelve corrigierende ende doende dat de ghedaechde behoorden gliedaen thebbene, verclaerst den heesschere te ghestane midts den gheinthimeerden betalen 27 gr. voor t'ingaen ende t'uuvtgaen van vanghenisse, ende van afzoe vele daghen als hy gheinthimeerden betooghen sal stricte vanghenisse gehouden thebbene, 8 gr. sdaechs. Ordonneerde den zelven gheinthimeerden den heesschere te restituerene tguene dat hy van hem, muyt crachte vande vonnisse, meer ontfaen ende gheproffyteert heeft, ende hondende de boete den ghedaechden geheescht int advys. Compenseert de costen van desen processe, deene jegens dandere, nnyt causen den hove daer toe moverende. Gheprominchiert den 2en Octobris, XVe zestich.

Een provisie dat d'inzetene van den lande gehouden zyn de vesten der stede te commen helpen ruymene ende schoon te makene.

Jehan, duc de Bourgoigne, Conte de Flandres, d'Arthois et de Bourgoingne, Palatin, de Salins et de Malines, à nostre bailly de Tenremonde, ou à son lieutenant, salunt. De la partye de noz bien amez les eschevins de nostre ville de Tenremonde nous a esté exposé au commenchement des dernières commocations in de wetten pays de Flandres, il eust été ordonné par les bailly et loy d'icelle nostre ville, qui pour lors estoient, pour la garde, tuicion et dessence de nostre dessus dicte ville, et pour le résister aux entreprinses des rebelles qui pour lors estoient en nostre diet pays de Flandres, que tous manans et habitans des terroir et chastellenie du dit lieu, viendroient fouir et nectover les fossez de la dicte ville, pour la fortification et réparation d'icelle, chascun à ung certain jour nommé, toutes et quantesfoiz que besoing seroit. Et combien que nagnairres vous ou vostre prédécesseur en l'office et lesdicts exposans avent faict faire commandement à tous les manans et habitans d'icellus terroir, et eulx envoyé leurs lettres selées par manière de placcart, quilz venissent fouir et nectoyer les fossés devers le pays de Brabant en nostre diet pays de Flandres, qui estoient atterrez pour resister aux entreprinses que nous ennemiz eussent pen faire silz fussent venus. Et que tous les manans et habitans du dict terroir et chastellenie sovent venuz à tel iour et henre que assigné leur avoit esté par vons on vostre prédécesseur et iceulx exposans en ensuyvant le diet commandement et ordonnance; neantmoings les manans et habitans de Wettre, de Schellebelle, de Laerne, de Calckene, de Unytherghe et de Overmeere, avent esté refusans et dilavans, de avoir voulu venir fovr avecq les aultres manans et habitans d'icellus terroir et fossez d'icelle nostre ville, et réparer iceuly, enly sur ce somme et requiz en venant directement contre lesdictes ordonnances et commandement, en enlx voullant faire exempts d'icelle nostre ville contre droict et raison comme dient d'iceulx exposans, requérant sur ce nostre provision. Pour ce est-il, que nous en considération aux choses dessus dictes, vous mandons et commandons, commectant à ce, se mestier est, par ces présentes que vous faictes commandement exprès, de par nous ausdicts manans et habitans des dictes paroiches de Wettere, Schellebelle, Laerne, Calckene, Unytherghe et Overmeere, par ainsy quil appera à vous des diets commandemens et ordonnauces, dont cy dessus est touché quilz facent leur debvoir de nectover et fovr les

dicts fosséz avecq lenrs aultres voisins, manans et hahitans du dict nostre terroir, ainsy quilz faire doibvent, et les contraingnant à ce, en cas de refuz, par toutes voyes et manieres de constraincte en tel cas accoustumez, vigoreusement et sans déport, dissimulation on faveur auleun. Car ainsy nons plaist-il estre faict, et ausdicts exposans l'avons octroyé et octroyons de grace especiale par ces présentes, nonobstant quelconcques lettres subreptives impetrées on à impétreer à ce contraires. Donné en nostre ville de Gand, le dernier jour d'Octobre l'an de grace mil quatre cens et quatorze; et sur le ploy estoit escript : Par Mons<sup>r</sup> le ducq, à nostre relation, signé : de la Boede.

## Placcart by den Keyser.

Onsen bailluy van Dendremonde, salnut. Alzoe wy in meeninghe zyn volck van oirloghe, zoe te voete als te peerde, te zendene binnen onser stede van Dendremonde, tot bewarenisse van onsen lande van Vlaendren, zoo dat van noode es, de zelve stadt te voorsiene van victuaille, zoo voor voetvolck als peertvolck, soe ist dat wy u bevelen ende daertoe committeren midts desen, dat gliv terstont ende sonder vertreck doet by openbare unvtroepinghe binnen onser stadt ende lande van Dendremonde gebieden ende bevelen dat alle de glione die woonen ten platten lande, ontrent de voorseide stadt, binnen de twee mylen van der zelver stadt, dat zv alle huere victuaille, vleesch, botere, caes, hov, stroo, havere, cooren ende andere die zv noch binnen hueren huusen ofte bedryven hehben, bringhen binnen onse voorseide stadt, ende insgelick dat elek dorp ende prochie naer zyne qualitext ende zulck ghetal van landtslieden als gliv redelick bevinden sult, om te commen wereken ende helpen fortifieren onse voorseide stadt van Dendremonde, soe noodelick bevonden sal wesen, hem daertoe bedwinghende reelick ende by faicte, niet jegenstaende eenighe oppositie ofte appellatie ter contrarien, sonder anschan te nemene dat zv buyten uwen bedryfve jurisdictie ende limiten gheseten zyn; ende van dit te doene gheven wy n vulcommen macht, aucthoritext ende sonderlingh bevel by desen. Ontbieden ende bevelen voorts eenen veghelve, dat zy u tzelve doende ernstelvek verstaen ende obedieren, want ons alzoe gelieft. Gegheven in onse stadt van Mechelen, onder onsen contresegliel hierop gedruct in placcate, den 28en July int jaer XVe XLII, ondergescreven : by den Keysere in zynen raede, ende glieteeckent : Verreyken.

Acte dat men gheenen pensionaris afzetten noch annemen en sal, ten zy by consente van hoochbailluy, scepenen, raedt ende neeringhe deser stede.

Naerdien hoochbailluy, burgluneestre ende scepenen der stede van Dendremonde met rype deliberatie van rade glieordonneert, geweghen ende ghepondereert hebben, de groote zware lasten ende affairen der voornomde stede mitgaders de menichte van de processen voor hemlieden dageliex lanex soe meer rysende, alle de welcke zy lieden niet wel en connen becommen, zonder voorder raedt ende advys te nemene van gheleerde in den rechten, ende daerenboven dat de zaecken ende affairen der voorseide stede, niet en connen soe wel bewaert ende gade geslegen worden, midts de jaerliexe vernieuwinghe ende veranderinghe van de wet. Soe evst dat wy hoochbailliu, burghmeestre ende scepenen voornomt, omme daer inne by alle bequame middele te voorsiene, daerop alvooren gehadt hebbende tadyys van den raedt ende neeringhen deser stede, gheraempt, gesloten ende gheadviseert hebben, ten exemple van alle andere steden dat men van un voortaen ten raede ende dienste van de voorseide stede nemen ende anveerden sal eenen pensionnaris licenciaet oft docteur in de rechten, met zulcke gaigen ende traictement alsmen metten selven pensionnaris naer ghelegentigh ende veranderinghe van den tyde sal connen oft willen cenvenieren, ende op dat de voornomden pensionnaris in glieenen tyde aenveert en worde, duer jouste, faveur ofte recommandatie van vemande, daer duere men daghelicx vele ende groote inconvenienten siet commen, soe evst dat de voornomden hoochbailhry, burghemeester, scepenen ende raedt gheresilieert hebben, dat men den selven pensionnaris in gheenen tyde en sal moghen destitueren, ofte eenen nieuwen anveerden, dan met deliberatie, accorde ende consente van den voornomde magistrat ende neeringhe der voorseide stede ghesaemder handt; alle welcke poincten zv lieden ende elek van hemlieden respectivelick wel ende vaste belooft hebben, ende beloven by desen te onderhonden, un ende ten eeuwighen daghe, sonder daer jegens te doene oft laten doene, bij eenighen middele directe oft indirecte. Actum in tyde van Mer Jacop van Ydeghem, ruddere heere van Wiese, Hembiese hoochbaillin van der stede ende lande van Dendremonde. In scependom Mr Baltazar de Zwarte, Lovs van Nyvele, Lieven van Hoorenbeke, Pieter Valcke, Mr Lenaert de Costere, Ghyselbrecht Ingelbert, Panwels de Clercq, Goossen Spanoge filius Remeeus ende Adriaen van Langhenhove F Pieters. Actum den 4en Novembris 1574, onderteeckent up den ploy, van der Beke, ende geseghelt metten grooten zeghele ende contrezegele, in groenen wasse. Ordonnantie van den gouverneur ende raeden sconincx, etca daerby verboden wort gheen zaken te faicte te stellen oft dienen van triplicque, quadriplicque, etca sonder precedente admissie van den voornomde raede, voorts dat alle zaken naer tdienen van duplicque sullen vallen int advys, ende tot eenighe incidentale versoucken, maer gheconsenteert en wert den delay.

Omme dieswille dat diverssche procureurs, deen duer ignorantie ende dandere duer andere redenen, suspect van malignatie, hem vervoorderen diversche saecken te stellen te faicte, daer nochtans naerderhant gheene faicten decisoire van de saecken geapprobeert en worden, alzoe sy hun dies diewarf verdraghen, waer duere somtyts gebeurt, dat de verwerers binnen de dilayen van huerlieder enqueste hemlieden absenteren, oft emmers worden insolvent ten grooten interreste van partyen poursuyvante huerlieder crediteurs, soe deur diversche clachten ons ter kennisse ghecommen es, welcke traineringhe oock diewils gebuert, op pretext van te willen dienen van triplicque. Soe evst dat om daer inne te voorsiene myne heeren de gouverneurs ende raeden sconincx, etc3, verbieden alle practisienen deser camere eenighe saecke te stellen te faicte ofte te dienen van eenighe triplicque oft quadriplicque, ofte andere voordere gescrifte, ten sy dat sy daer toe glieadmitteert worden; ordonnerende dat van nu voortaen met tdienen van duplicque, alle processen zullen gheconcludeert worden, int advvs, sonder dat de zelve duplicque ghecommunicquiert sullen worden. Maer indient tzelve noodeliek bevonden werdt, sal daerop regard genomen ende sulcx geordonneert zyn; ordonnerende voorts, dat soe verre vemant verstaet te doene eenich versouck ofte dienen ander ghelieke gescrifte, dat hy tzelfde doe, naer dat by hem genomen es delay, sonder naer meer dilaven daertoe glieadmitteert te wordene. Aldus ghepubliceert in consistoire den 11e Decembris 73.

Eene tourbe met twee dictums van sentencie, dat verzweghen goet behoirt den hoirs, ende verzweghen commere den houdere oft houderigghe.

Allen den ghonen die dese presente lettren sullen sien oft hooren lesen, seepenen van Ghedeele, raeden ende payseerders der stede van Ghendt, salut. Unyte dien dat men behoirt ende van rechtsweghen schuldich is te certifierene alle warachtige zaken sonderlinghe dies verzocht zynde, soe eyst dat wy certifieren eenen yegelicken over warachtich bevonden te hebben in den bouck van oircondscepe van

onsen voorsaten scepenen, beglinnende int jaer 1828, ende hendende 1526, daer naer volghende persoonen, te weten : Mr Jan de Sterck, 48; Lieven Borlmit 52; Merten van den Bundere 73; Gillis Stalins 55; Lieven Damas 57 jaren oudt oft daerontrent, alle als costumiers deser stede beleedt, de welcke verclaeren by den mont van den voornomden Mr Jan de Stercke, ende by den anderen eendrachtelick gheachtervolcht, hoe dat naer de costnyme deser voorseide stede, alle honders oft honderigghe, Imerlieder deelboucken behooren ende schuldich zyn in baten ende commeren claerlyck, ende by goeder specificatien te stellene, emmers tguendt dies de zelve houdere oft handerigghe weten behooren oft schuldich zvn te wetene, up pevne van baten decloos te zyne, ende den commerch aen hem zelven thebbene. Van welcken voornomde verclaerse eenen Jan Dhooghe aen onslieden versocht heeft hem geexpediert te wordene acte, die hem geconsenteerl was, te wetene dese presente. Gliegeven in kennissen der waerheyt onder den mythanghenden zeghele der voorseide stede van Ghendt, den 23en Sporcle 1545; ende onder op den ploy stont gheteeckent: B. Fransman, met eenen groenen zeghele daer must hangende op dobbefen steerte van parchemyne.

Tnaervolghende is de maniere hoe men deelen zal in materie van successie int landt van den Vryen, ghepubliceert den 11<sup>ch</sup> Hoymaent 1522, binnen der stede van Brugghe. (1)

Accord dat de poorters van Dendremonde onghehouden zyn te gheven t'Antwerpen yssougelt, ende insgelicx de poorters van Antwerpen tot Dendremonde.

Allen den ghnenen die dese lettren zullen zien oft hooren lesen, wy burghmeester ende scepenen der stadt van Antwerpen sahmt. Doen te wetene dat naer de communicatie, die wy gehadt hebben metten heeren ghedeputeerden ende commissarissen van der stadt van Dendremonde, aengaende den yssongelt, dat de poorters ende inwoonders van de voorseide stede ter eendre oft ter andere zyden, elekanderen zouden moghen heysschen in toecommende tyden, soe es by ghemenen accorde van ons ende den ghedeputeerden voorseid minnelyck overdragen, dat van un voortan, de poorters ende inwoenders van Dendremonde ongehonden zuflen wesen van yssongelde te gheven

<sup>( )</sup> Dit deel verscheen reeds in  $\alpha$  La Coutume du Franc de Bruges » uitgegeven door Mr L. Gilliodts-Van Severen , Tome premier p. 730.

in der stadt van Antwerpen voorseid; ende dat insgheliex de inwoonders ende poorters van Antwerpen ongehouden zullen wesen te Dendremonde voorseid van yssougelt te gheven. In oirconden ende ghetnygenisse der waerheyt hebben wy, burghmeestre ende scepenen voornomt, dit jegenwoirdich accord met onsen ghemeenen zeghele doen roboreren, ende den zelven doen hieraen hangen, den Goensdach 21en February anno XVe XXV, naer den styl van Brabant; ende op den ploy geteeckent: P. Gillis.

Addition van der blyder incompste van den hertoghe Kaerle, ghegheven in Loeven 23 January 1514. (1)

fo 103 vo Appointement ghegeven tusschen die edele steden Brabantie ende prelaten desselfs lants, daermede in state gehauden werden, etca eenighe articlen inde additien begrepen.

Op die dolianeen ende clachten gliedaen ende overgliegeven by supplianten onsen alder glieduchsten lieere den coninck, by den prelaten van desen lande van Brabant, ten evnde dat de ordonnantie. hem verleent by den brieven van addition, tot zynder blyder incompste, ten verzuecke van den ghedeputeerden der selver stede van Brabant inde stadt van Brugghe, up den 26en dach der maent van April, int jaer 1515, ruerende ende mentie makende dat die van de gheestelicken state slants van Brabant niet meer en souden moghen binnen den zelven lande van Brabant eenich goet vercryghen, het en ware by title van coope, ghiften oft andere contracten by succession, unyt testamenten oft ab intestato insgelicx die ordonnancie begrepen in zekeren brief by wylen hertoghe Philips, saligher memorien, verleent 20en daghe in Septembre int jaer 1451, daeraf inden voorseiden lesten article van den voorseider blyder incompst mentie ghemaect is, ende welcke ordonnancie soe zv zegghen sv geignoreert hebben zouden, worden gherevoceert, ghecasseert ende te nieuten gedaen, als wesende tegen alle ghecreghen rechten, ende hueren ouden privilegien, hem by der voorseide incompst glieswooren ende belooft, oft ten minsten dat die zelve ordonnancien ende statuyten souden blyven gesurceert ende in suspens gehouden, totter tyt toe, dat zy metten ghedeputeerden van de voorseide steden hadden ghecommuniceert op de revocatie oft moderatien der selver statuyten;

<sup>(1)</sup> Dit deel verscheen reeds in « Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Deuxième série 1506—1700. Tome premier, p. 387 » uitgegeven door Mr Ch. Laurent.

ende naerdien daerop gehoort zyn geweest de voorseide ghedepnteerde van de steden van Brabant inder lester dachvaert binnen der stadt van Bruessel vergadert geweest ende by hem versocht, ghemeret dat de voorseide addicien allomme alreede gliepubliceert waren ende by eenighe eensdeels ter executie ghestelt, dat men die zelve ordonnancie begrepen in die additien ende blyde incompst voorseit, niet en soude veranderen oft wederroepen, sonder eerst de voorseide steden te hoorene in huere dessencie; soe is by den voorseiden onsen alder ghenadichsten heere den Coninck, op hedent date van desen, by deliberatie van den raede, neffens zynder Mat wesende, ende midts redenen der zelver daer toe porrende, vercleert ende glieappoincteert dat bevde partyen zullen compareren in persoone voor commissarissen binnen zekeren tyden, daer toe by zynder majestevt tot hueren verzuecke te ordineren ende te prefigierene, die hem ten bevden zyden zullen sommierlyck hooren in hueren deffentien, ontfangen ende oversien alle het bescheet, titulen, privilegien ende munimenten, daer toe zy ter eendere ende ter andere zyde hem sullen willen behelpen, om dat gesien ende zynder voorseide Mat van al rapport ghedaen zynde, alsdan op de voorseide doliancien ende clachten van de prelaten te ordineren soe behooren sal. Ende dat nietmin middelen tyden ende tot dat tvoorseide rapport gliedaen anders sal syn geordonneert, die voorseide ordonnancie begrepen in de additien, ende oock in de voorseide brieven van hertoghen Philips verleent, ende inden lesten article van der blyder incompste gliemerct, danof die voorscreven prelaten hem beelaghen gehouden worden in state ende surceance. Aldus gliedaen in der voorseide stadt van Bruessel, den 22en dach Aprilis, int jaer XVº zesthiene, naer Paesschen. Aldus ondergeteeckent by den secretaris de Hane.

Ordonnancien ende statuyten ghepubliceert in den raede van Brabant, dat de gheestelycke plaetsen oft persoonen niet en zullen moghen vercryghen noch egheen leengoeden van nu voortaen souden belasten mogen met onquytbaer renten. (1)

Tnaervolghende is den lantchartre ofte kuerbouck slants van Gremberghen, ghemaect bij Willem, grave van Nassau ende Ferry, heere des voorseides lants, indjaer 1275, ende wederom vernieut anno 1556, soe hier naer volcht.

Willem, by der gratien Godts, prince van Orangen, grave van Nassau, van Vian, van Catchenelleboghen, van Diefte, van Tonnere,

<sup>(</sup>i) Dit deel verscheen reeds in « Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Deuxlème série t300—t700. Tome II. p. 36 » uytgegeven door M. J. Lameere.

van Ponthere, van Othariny, van Buren, van Lededam, etca, heere ende baron van Breda, van Dienst, van Gremberghen, van Warneston, van Nieuwaert, van Ruymst, van Chastellelyn, van Arlay, van Notry, van Iselstain, van Synte Martens dycke, van Cranendonck, van Corckene, etc<sup>a</sup>, borchgrave van Antwerpen, ende van Resanchov, etc<sup>a</sup>, ende Ferry de Glymes, insgheliex baron van Gremberghen, doen cont allen dien gonen die dese onse charteren sullen sien oft hooren lesen, dat wy duer bede ende begheerte van onsen ondersaten van onser heerlychevt, lande ende baronnye van Gremberghen, ende oock by advyse van eenighe van onsen mannen van leene ende scepenen hebben vernieut den lantchartre oft kuerbouck desselfs ous lants by onse voorsaten inden jacre duusent twee hondert ende vyfventzeventich gemaect, welcken lanteliartre midts den langlien tyde seer vergaen was, ende oock de namen van wapenen, messen ende munten daer inne begrepen ende ghementionneert zeer verandert ende ontkennelyck worden zyn, willende dat van nu voorts alle kueren ende bruecken ende andere articlen, hier naer gheruert, zullen worden gehandelt inder vueghen ende andere manieren, hier naer gescreven ende verclaert :

- 1 In den eersten, soe wie yemande loogenseepe vloecte ofte leelicke worden gave ofte alzucke injurieuse woorden gave, dat al ware die geverifieert, noch lyf, noch let aen verbuert en waerre, sal daerom tot proffyte van den heere teleken reyse verbuerene zes stuyvers, dry grooten brabants, voor den stuyvere.
- 2 Item, soe verre de injurieuse woorden smaken crim, oft let, of lyf, zoude moglien aen verbuert zyn, jeglieus den heeren verbueren 13 stuyvers.
- 3 Item, ende behoudelyek nochtans dat van alle de injurieuse woorden, smakende alsvooren, partye hier actie van injurien hebben.
- 4 Item, zoe wie blasphemeerde, segghende by den lyden wonden Godts, ofte diergelieke execrable eeden zwoere, ende dat in grammen moede, sal verbueren voor d'eerste reyse dobbel ende zoe verre hy noch meer doet, sal men hem met een gloeyende yser steken duer syn tonghe, ofte sal anderssins gecorrigiert worden naer goetduneken.
- 5 Item, zoe wie eenen anderen dreecht doot te smytene, te duerschieten oft duersteken te jaglien oft te wachten, om van de lyfve te evelenen, verbuert anden lieere teleker reyse vier carolus guldenen.
- 6 Item, die anderssins simpelyck yemande dreechde te slooten, oft smyten, zoude daeran verbueren twachf stuyvers.

- 7 Item, soe verre yemandt eenighen persoon dreechde te smyten oft doot te slane, ende de ghedreechde persoon daer overclaechde an officier, soe soude de officier oft meyere met twee scepenen den dreegher verbieden, den ghedreychden in eenigher manieren te mesdoene, up de verbuerte van den eersten lede van zynen duyme, ende daerenboven gebannen te worden drye jaren nuyten lande up zyn handt, ende zoe verre den dreyghere de voorseide correctie verbuert hebbende, wederom teerde ende den ghedreychden daerenboven mesdede sonder andere nienwe merckelicke oirsake, den zelven smytende oft stootende, sal verbueren lyf ende goet.
- 8 Item, soe verre yemant compt claghen anden officier ende in zyn clachte blyft tot dat den officier den ghuenen die beclaecht is doet vanghen oft daghen, om den zelven te corrigieren ghelyck behoirt, ende de claeghere zyn clachte niet en can goet gedoen, soe verre tzelve es van civilen saken, daer lyf noch let aen verbuert soude zyn, verbuert hy drye carolus guldenen metten costen daerom ghedaen, ende moet den beclaechden repareren ter discretie van scepenen, ende den officiers den wyn van vanghen oft daghen, ende anderssins oock te betalen.
- 9 Item, soe wie eenighen officier, drossaert, meyere, scepene, clerck van den banck, praeters oft eenighe andere officieren quade woorden gave, oft dreychde om eenighe saken van hueren officieren, die soude verbueren telcken vier gaude realen, elcke geestimeert tot 26 st. ende twee plecken.
- 40 Ende soe verre tzelfde gebuerde is gebannen vierschare oft ghenachten, die sal daeraen verbueren acht realen ten pryse alsvooren.
- 11 Item, zoe verre yemant eenighe offensive wapenen trocke op de zelve officieren, ter causen oft oorsake van huere officien buuyten der vierscharen, verbuert anden heere vyfthien gauden realen ten pryse alsvooren, ende daertoe de wapenen an den drossaert.
- 12 Item, oft gebuerde in gebannen vierschare, sal verbueren dertich gelicke realen, metten wapenen alsvooren.
- 13 Item, oft gebuerde dat yemant eenighen van de voorghenoemde persoonen, ter causen alsvooren smete oft stake, weder tzelve gebuerde buyten den gebanden vierschare oft in vierschare, die sal verbueren zyn rechte, handt oft tzestich van ghelicke gaude realen daer vooren behoudelick oock altoos den gheinjurieerden oft geinteresseerden zyn actien van injurien, beternisse, schaden ende interesten.

- 14 ltem, soe wie eenighe private persoonen metter handt oft voeten sloeghe, oft stake, oft zyn cleed schnerde, oft metten haere oft met eenige leden trocke, zonder bloet te stortene, verbuert anden heere derthien stuyvers.
- 15 Viele de persoon die alzoe gesleghen oft gesteken waere ter eerden, soe hadde verbuert 20 st.
- 16 Worde de persoon ghebloetreyst, soe hadde hy verbuert jegens den heere  $26~{\rm h}/{\rm 2}$  stnyvers.
- 17 Wie eenen underen sloeghe met eenen potte, oft hem in de felhede met wyn, oft bier begote, verbnert 26 stuyvers.
- 18 Soe verre hy met dien slaghe bloede, verbuert de slaghere achten veertich stryvers.
- 19 Wie een sweert oft eenich ander mes, stocke, oft andere wapene trocke up yemande, sonder slaen oft steken, die verbuert de wapenen alsboven, ende anden heere 15 stuyvers.
- 20 Sloech by daermede sonder bloetrysen, by waers op 26 1/2 stuyvers.
- 21 Viele de zelve metten slaghe ter eerden, soo hadde hy verbuert 59 1/2 stuvvers.
- 22 Ende waert dat hy van den slaghe bloede die verbuert dryenvytich stuyvers.
- 23 Item, soe wie op yemant trocke eenighe poingiaerden, brootmessen oft opstekers, pycken, colven, (1) hantdagghen, foulkens oft eenighe andere verboden wapen, verbuert dobbel vande kueren met undere wapenen verbuert, ende oock die eenen anderen daer mede quetste oft vermincte, altyt dobbel van der kueren daer toe staende, in desen euerbouck gespecifiert.
- 24 Item, zoe wie op yemant trocke eenighe poengiaerden, brootmessen alsvooren, ende volcht met een gespannen oft gheladen boghe, busse oft andere gheschud, omme hem te evelen sonder schieten, verbuert vierentwintich carolus guldenen voor deerste reyse, ende doet hyt noch meer dobbele.
- 25 Item, soe verre hy daer met naer yemant schote, weder hy hem gheraect oft niet, zoe hadde hy verbuert lyf ende goet, oft anderssins ghecorigiert te wordene ter discretie van scepenen.
- 26 Item, niemant en sal moghen draghen over hem brande reelen, up de verbuerte van het uuyterste syns let van de duyme oft derthien rynsguldens daer vooren, ten ware officiers als zy gaen om yemant te vanghen, of als zys dies van doene hebben.

<sup>(1)</sup> Massue, gourdin bâton.

- 27 Item, dat niemandt van den inzetenen van den lande van Gremberghe en sal moghen draghen eenighe bussen ofte coleuvriers binnen den zelven lande, noch daer met schieten buyten synen byvanghe, sonder consent van den officier, ten waere dat zy buyten den lande reysden; in welcken gevalle sullen moghen de bussen draghen tot deffencie van hueren lyfve, ende dat up de verbuerte van die bussen tot behouf alsvooren ende drye carolus guldenen tot behouf van den heere.
- 28 Waert dat sake dat yemant eenen anderen sloughe, dat hy verminet waere oft datter eenighe beendere unythingen sonder leth te verliesen, die verbuert neghen rynsguldens.
- 29 Wie eenen anderen beneempt handt oft eenich leth, ooghe, oore, voet oft neuse, die sal jegens den heere verbueren tzelve let, als hy den anderen benomen heeft oft veerthien rynsguldens daer vooren.
- 50 Item, die vader oft moeder smyt, quest oft stoot in evelen moede, sal verbueren zyn lyf ende goet tot s'heeren behouve, ten waere dat tzelve gebuerde verweerens zyns lyfs, ende over noot hem verweeren moeste.
- 31 Item, die eens anders mans beesten liet zy coeyen, peerden, verckenen, ofte andere quetste sonder vermincken, die moet den man zyn schade glielden, ende verbuert anden heere voor deerste reyse 14 stuyvers, ende dede liyt meer dobbel, slouglie hyse dat die verminct waere 20 stuyvers, slouch liyse doot twee rynsguldens, ende de lieden altoos haer schade te ghelden.
- 32 Item, zoe wie eenen jagenden hont oft edelen hont quetste sal verbueren 20 stuyvers, slouch hy hem doot twee rynsguldens, ende die eenen rekele oft dorphont quetste verbuert 10 stuyvers, slouch hy en doot, dobbel, ende den lieden dien toebehooren hueren goeden moet te hebben, ten waere dat de honden haer invadeerden ende anderssins, danof niet en consten geraken.
- 55 Item, die np yemants duere, veynstere ofte dierghelicke sloughe oft stiete, om daer inne te commen in evelen moede, verbuert zes carolus guldens; compt hy by fortse oft gewelt daer in, soe verbuert hy 52 carolus guldens, ende soe hy daer inne wesende yemandt mesdeede oft yet anders, verbuert zyn lyf ende goet, ende al wort hy tot dien stonde van yemand ghequest oft doot gesmeten, die en verbuert niet, noch anden heere noch anden vrienden, ghelick oock die gewacht wert ende hem over noodt weeren moet, sonder hem anderssins te connen salveren.

- 54 Item, soe wie yemant in zyn huus ende byvanghe voecht, om hem te evelen van zynen lyfve by daghe, verbuert vier Carolus guldens, ende elck die hem volcht strytgericht verbuert ghelicke pene, ende soe verre tzelve ghebuert by nachte, zoe ist dobbel.
- 55 Item, soe verre hy daer yemande quetste oft sloeghe, soude verbueren zyn rechte handt, oft tzestich gaude realen daer vooren ten pryse voorscreven.
- 56 Item, de boete in de voorgaende articlen begrepen, zyn dobbel, wanneer het faiet gebuert in de kerek oft op kerchof by nachte, te weten naer de sonnen onderganek, oft om ghetnygenisse te draghen, oft op een priester oft ruddere, oft eenen edelman.
- 57 Item, zoe wie yemandt quest, ende tzelve binnen 24 hueren, niet en doet vreden metten officier, verbuert sonder den principael euer twee carolus guldenen.
- 58 ltem, soe verre dofficier den vrede versonckt, ende deglmene dan hy verzocht wort, egheen vrede gheven en wilt, verbuert jegens den heere vier carolus guldens.
- 59 Item, soe verre dofficier anderwerf vrede heescht ende niet en gheeft, verbuert noch vier carolus guldens, ende soe verre hy de derde reyse geheescht wort met officier by ghetnyghe, heeft hys niet, zoe verbuert hy noch 4 karolus guldens, ende de heere mach hem doen vanghen ende houden, dat ter tyt toe hy vreede gegheven heeft ende compt betalen alle de costen daeromme ghedaen ende boeten verschenen, eer hy ontslaghen soude worden.
- 40 ltem, zoe wanneer eenighe persoonen vechten bunyten den lande van Grembergen, ende nochtans woone eenige van hemlieden binnen den lande voorseid, zal alsdan den vrede moeten verzocht worden anden officier daer onder de ghone die ghequest es, woonachtich is of alsdan zyn sal.
- 41 Item, inde absentie van den officier mach een yegelicken siende yemant vechten ofte kyven, om meerder quaet te schuwen van sheeren weghen vrede heesschen, ende die alzulcke vrede weygherde ende daerenboven eerst sloughe, smete oft stake, soude oock verbueren vier carolus guldens alsvooren, ende dofficier soude den selven moghen doen vanghen, ende hem daer vrede doen gheven, ende daer blyven tot dat hyt ghedaen hadde, betalende de boete voorscreven metten costen.
- 42 ltem, zoe wie den glienen die vrede heescht qualyck toesprake ende injurieerde, die soude oock verbueren vier carolus guldens.
- 45 Item, die vrede heesscht, die is oock schuldich den vrede te ghevene up de boeten voorseid.

- 44 Item, als den vrede gegeven is, moet de vrede heeschre binnen acht daghen, daer naer jegens den naesten ghenachte voor mevere ende scepenen, zyn partye doen dachvaerden, om te anhooren de sake waerom hy de vrede geheescht heeft, up welcke saecke de partye antwoorden mach ende syn partye wederlegghen, ende de scepenen partyen gehoort hebbende, sullen sommaire wysen oft den vrede ten rechte glielevt is, ende soe verre by den vonnesse geseyt wort den vrede te rechte geheescht hebbende, blyft altyts goet ende van weerden, sonder dat van noode is den vrede te vernieuwen, tot dat partyen gheaccordeert zvn ende versoent, ende dat zy consenteren den vrede af te legglien; welck consent geschieden moet voor mevere ende twee scepenen, ende soe verre de vrede heesschre tzelve alzoe binnen acht daghen niet en doet glielyck voorseid is, soe soude den vrede te nieuten ende doot zyn, ende te wyle dat de gressier van den vrede te wederleggen soude moghen ombeslicht hanghen, sal worden den vrede gehouden voor duechdelick, sonder dat de wederlegghere sal glieoorloft zyn den vredeheeschere vet te mesdoene, up de boete ende correctie daertoe staende hier vooren verhaelt.
- 45 Item, die boven de vrede den anderen qualyck toespreken oft injurieerde met woorden, die verbuert eenen wech ten Heylighen Bloede tot Wilsenaken, oft acht carolus guldens daervooren, ende die boven vrede eenen anderen dreecht te smyten, die verbuert eenen wech tot Sinte Jacobs, in Galissien, oft 46 carolus guldens daervooren, ende moet binnen sonneschyn ruymen het lant, up de verbuerte van de voorseide lede van zynen duyme.
- 46 Item, die boven de vrede den anderen smyt oft quest, die verbuert zyn lyf ende goet, ende de heere zouden moghen hem doen vierendeelen, ende zetten op elcken houck van den lande een vierendeel op een rat.
- 47 Item, daer yemant gequest wort dat hy danof sterft, ende tzelve in evelen moede gebuerde, sal den guenen die alzoo den zelven gequest heeft, verbuert in zyn lyf ende zyn goet tot proffyte van den heere.
- 48 Item, zoe wie mede strytgerich is in het gevechte, es een alzoo gequest wort dat hy aflyvich wort, ende complice van de dootslaghere als met hem strytgerich jegens den aflyvighen geweest zynde, zoude verbueren 20 rynsguldens.
- 49 Item, waert dat zake dat yemant worde gequest met waghenen, peerden, ploeghen, van moelene oft daer men huusen afbrake oft

- diergelieke, ende tzelfde onverhuts ende niet unyt quaden wille oft groote negligencie glieschiede, die zonde zyn sonder schade jegens den heere.
- 30 ltem, zoe wie stale onder de 20 stnyvers, voor deerste reyse sal worden gecorrigiert in discretie van scepenen; die daer boven stale, sal worden voor deerste reyse gegheesselt ende stale hy anderwerl, onder de twintich stnnyvers oft boven, sal worden geteeckent in zyn hoore oft elders naer ghelegentheyt van der sake, betalende de redelicke costen van justicien, ende staele hy daerenboven, sonde verbueren gehangen te worden, ende tgoet s'heeren wille, behondelyck nochtans dat die scepenen om eenighe merckelicke redenen, sullen moghen de voorseide penninghen modereren ende augmenteren, ghelyck naer de ghelegentheyt van den persoon ende van de sake zullen bevinden te behooren.
- 51 Item, die ghestolen goet zyn maken wilt, ende is tzelve schuldich den meyere met twee schepenen te kennen te geven ende indien hy tzelve goet bethoonen can zyn te zyne ende ten heylighen affirmeert hem gestolen ende ghenomen te zyne, moet tzelve wederomme hebben sonder eenighen cost, unytghescheyden den wyn van den officier.
- 52 Item, die eenen dief met zynen goede bevindt, sal den dief moghen apprehenderen, ende d'heere oft zynen officieren leveren, ende den dief tzelve goet alhendich maken, oft indien den dief tzelve goet achterlaet, mach tzelve aenveerden, behondelick dat hy tzelve moet te kennen gheven den officier van de plecken, ende persisteren zoe verre yemant tzelve goet zyn maken wille te rechte te stane, ende sal daer vooren cautie moeten stellen, oft by gebreke van cautie tgoet in handen van den officier moeten laten, tot dat hy sal hebben ghetoont tzelve hem toe te behooren, oft anderssins die den officier binnen den voorseide tyde niet te kennen en gave, ende goet presenteerde als voorseid es, sal verbueren vier carolus guldens, tgoet wederomme moeten bringhen in handen van den officier alsvooren.
- 55 Item, soe wie oft daermen yemandt hem ghenerende vindt met coopmanschepe, die metter maten ende gewichten ghelevert worden, bevindt omrechtveerdighe mate oft gewichte, die verbuert voor eleke valsche mate ofte gewichte vier carolus guldens ghelyck metten maten ende gewichte.
- 54 Ende die onrechtveerdighe mate int coopen oft vercoopen gebruyct, verbuert zynen rechten duyme oft acht carolus guldens daer

- vooren deerste reyse, ende soe verre het tzelve daeren boven dede, dobbel ende boven dien sal hy noch staen tot arbitraire correctie.
- 55 Hem, sal men allomme binnen den lande van Gremberghe, moeten nseren ende gebruycken Bruesels gewicht ende anders egheen, op de verbuerte van twee carolus guldens.
- 56 Item, sal elek meyere binnen zynen bedryfve, ten minsten alle drye maenden eens, met twee scepenen moeten ommegaen, aldaer metten ghewichte ende maten die de coopmanschepen ghelevert wort, ende aldaer de maten ende gewichten visiteren up de verbuerte van twee carolus guldens, waervan de meyere hebben sal van de kneren in de dry voorgaende articlen gespecifieert den derdendeel, waeraf de scepenen die alsdan met hem ommegegaen sulten hebben, voor huer twee onde grooten souder dat de meyere oft scepenen anderssins yet voor den ommeganek zullen hebben.
- 57 Item, die yemants hoenderen, ghansen, dryven, eynden ende diergelicke gevogelte afhendich maect, die sal verbueren 20 stryvers, ende de lieden die daer schade hebben te beteren voor deerste revse, ende soe verre die meer bevonden worde, dobbete.
- 58 Item, soe verre hem yemandt ontdect eenighe partrycen, lamoengen, zwannen, reyghers oft eenighe wilt beesten met eenighe garen, stricken oft diergelicke te vanghen oft te schictene, sonder consent van den heere oft zynen drossart, verbuert het garen, boghe oft andere instrumenten, ende daeren boven drye carohis guldens, tot proffyte van den heere.
- 59 Item, dat niemant en sal moghen vlieghen met voghelen naer eenigbe partrycen voor Sinte Marie Magdalene dach, up de verbuerte van drye carolus guldens an den heere, ende de lieden huer schade.
- 60 Item, zoe wie anden lieden schadelyck hout oft thuynen neempt oft cooren, gars ende andere vruchten, verbuert voor deerste reyse 15 stuyvers ende de huyden huer schade, ende sal elek man van gheloone up zyn goet moghen calengieren, ende de zelve op hueren eedt overbringhen ende ghelooft worden sonder voorderen ghetuyghen danof te moeten hebben oft derven.
- 61 Item, soe verre hy tzelve anderwerf dede ende bevonden worden, sonde verbueren dobbel ende daerenboven staen npt pellaryn oft aen eenen staeck, op een ghenachtdach, oft heylich dach, gheladen met zuick goet als hy gevont zonde hebben ende voor de derde reyse dat zy gevonden zyn, zullen worden ghebannen drye jaren lanck mnyten lande van Gremberghe, up de verbuerte van huer rechte hoore.

- 62 Item, soe wie eenich hout dat hy aenden lieden ghenomen heeft, te merct draecht oft voert, doet dragen oft voeren om te vercoopen, sal dofficier hem thout moghen afnemen ende daervoren verbueren voor deerste reyse vier carolus guldens, de tweede reyse dobbel ende gestelt te worden aen tpellaryn oft staeck, ende soe verre zy noch meer doen, zullen gebanden worden unyten lande van Greinberghe, drye jaren lanck up de verbuerte van huer rechte hoore; ende dit alzoe wel van de gluenen die men bevinden sal, up tlant van Greinberghen gesloten te merct draghen, al hebben zyt elders genomen, als oock van de gluenen diet binnen den lande van Greinberghe nemen zullen ende ter merct draghen.
- 65 Item, men sal met ghelicken boeten ende penen oock corrigieren de meesters oft meersterssen, diet hueren boden oft kinderen doen halen oft ghedooghen te halene, oft thout binnen hueren hunsen verbermen, ende andere vruchten slyten ende gebruycken.
- 64 Desgelicx zullen oock werden ghecorrigiert, dien gluenen diet den diefven oft diefnegen, wetens dat ghestolen es af coopen.
- 65 Item, wie breect eenighe grachten, boomen oft oock thuynen ende andere geheynsel van eenighe beempden oft lant, om aldaer zyn beesten inne te doene oft om daerover te gaene oft te rydene, of sonder eenighe andere goeden redenen, die sal verbueren anden heere vier rynsguldens, ende de gheinteresseerde huer schade moeten verghelden.
- 66 Item, soe wie palen mrytdoet oft wetens unytrect sonder consent van partien daeran ligghende, verbuert vier carolus guldens ende daerenboven arbitrairlick ghecorrigiert te werdene by scepenen.
- 67 Item, soe wie palen zet oft herset, sonder zyne kantgenooten oft die daeraen ligghen consent, sonder recht, die verbuert vier carolus guldens ende daerenboven arbitrairlick gliecorrigiert te wordene by scepenen.
- 68 Item, zoe wie hem selven recht, te weten die yemant yet neempt die in vredelycke possessie ende gebruyck daer af es, al meent hy recht daer toe te hebbene, ende dat doet sonder clachte anden heere te doene ende sonder dollicier oft vonnesse, zal verbueren zyn recht, dat hy aen tgoet heeft ende ande heere vier carolus guldens.
- 69 Item, die ongsten voor der sonnen oft naer der sonnen, oft die schooven toedraghen sallen, verbueren zes stuyvers.
- 70 Item, soe wie vrauwen oft joncvrauwen vercrachte, oft huer fortse ende gewelt ter canse van dien, ende om zynen wille te volbringhen aen dede, verbuert zyn lyf ende goet, tot behoeve van den heere.

- 74 ltem, soe wie vrauwen oft joncvrauwen met crachte naeme ende wechvuerde ende men tzelfde metter waerheyt bevonde, verbuert diesgelicx zvn lyf ende goet alsvooren.
- 72 Item, soe verre de vrauwe oft jonevranwe by den ghonen die huer met cracht ende gewelt wechgheleet hadde, bleve, ende seyde het ware by hueren danck, soe hadde zy haer goet verbuert, tot dat zy wederom quame, ende seyde dat jeghens haren danck waere, ende dan soude sy wederomme haer goet gebruycken, ghine se wederom metten zelven man, zoe hadde zy haer goet verbuert, alzoe langhe als zy leefden, s'heeren behoel', ende naer huer doot zonde wederomme commen op huer naeste erfgenamen, sonder op de kinderen die zy van dien man hadde, die se met crachte ghenomen hadde.
- 75 Waert dat sake dat daertoe yemant hielpe, dat vrauwe oft joucvrauwe met crachte ghenomen worden ende men tzelve metter waerheyt bevonde, die hadde verbuert zyn lyf ende goet, jeghens den heere.
- 74 Ende soe verre daer yemandt toe riede om den vrauwen schaeck te doene, sal worden ghecorrigiert naer discretie van scepenen, ende naer de geleghentheyt van de saken.
- 75 Item, die eens mans hnusvrauwe ontleedt, verbuert anden heere 20 carolus guldenen, ende het landt, totter tyt toe, dat by de 20 karolus guldenen betaelt up zyn ooghe, ende soe verre dhunsvrauwe hueren man eenich goet ontdroeghe ende dat bethoont wort, zoe soude de ontleydere ende de vrauwe ghepuniert worden, als van dieften ter arbitraige van scepenen.
- 76 Item, die bevonden worde in overspel, sullen voor deerste reyse verbueren gepuniert te worden metter pene van achtien carolus guldenen, ten proffyte van den heere, ende daertoe te verbueren huer overste cleedt, tot proffyte van den ghonen die se bevinden ende anbringhen sullen, voor de tweede reyse dobbele, ende de derde reyse gebaumen te worden nuyten lande van Gremberghen thien jaren lanck, op zyn rechte handt.
- 77 Item, soe wat persoon gehauwet wesende, bevonden worden in bordeelen oft andere onheerlycke plecken, sal verbueren teleker reyse zes rynsguldens, 20 stnyvers, voor den gulden, het derden deel tot behouf van den ghonen die se bevinden ende aenbringhen sullen.
- 78 Item, zoe wie brantstichte oft dreechde yemant metten brande oft trasseneerde met dreyghemente oft fortse yet name oft heescht-verbuert lyf ende goet.

- 79 Item, die yemande wachte met ghelagende laghe om yemande te evelen van zynen lyfve, verbuert vier rynsguldens.
- 80 Item, soe wie besicht havelick goet, aenveert oft van de plaetse doet daert ghearresteert is by eenighen officier sonder consent van den officier, ende de partye die tzelve goet in echte legghen oft doen arresteren, anden heere vier carolus guldens, ende moet tgoet wederomme bringhen daer hyt gehaelt heeft ende te rechte.
- 81 Item, dat niemant ombernerlyck goet in arreste oft echte wesende, dat is met heere ende wet unytgewonnen es, oft daer up met rechte gheprocedeert wort, en sal moghen berooven van eenighe vruchten, boomen oft diergelicke, hoe men die noemen mach, noch moghen af doen oft van daer doen voeren, sonder consent van den ghonen diet heeft doen arresteren oft in echte doen, ende dat ten bywesene van den officier diet in arreste oft echte ghedaen heeft, up de verbuerte van vier carolus guldenen, ende moet het afgevoerde goet wederomme ter plaetsen bringhen, daer hyt afgevoert heeft, ende soe verre het arrest duerde totten ougst ende niet verborcht en ware, zoe sal de meyere oft officier van den dorpe ten verzoucke van eenighe partyen, tgoet moghen inne doen tot behoeuf van den ghonen die daer inne gherecht sal zyn up coste van onghelicke.
- 82 Item, van ghelycken sal geobserveert worden, alsser eenighe vruchten up de gronden noch staende oft ligghende ghearresteert worden.
- 85 Item, soe wie tsheeren cnape, oft cenighen officier oft yemandt anders zyn schot name, die verbuert anden heere twee carolus guldens.
- 84 Item, die dienaers oft praters en sullen gheen beesten in yemants goet gleschut moghen laten gaen, ten sy dat hem blycke, dat de lieden in wiens goet zy bevonden worden zyn ghecontenteert ende te vreden ghestelt, up de boete van twee karolus guldens, ende de lieden zelve huerlieder schade te moeten betalen.
- 85 Item, de vroetenaers zullen hebben voor den cost van eleken peerde oft vuelen, dat in schot brocht is, tusschen dach ende nacht, twee stnyvers, van een coe oft andere oorne beeste eenen stuyver, van eleken vereken een plecke ende zyn schot naer doude costuyme, ende elek is dobbele als de beesten by nachte geschut worden, dat is te weten naer der sonnen onderganek.
- 86 Item, die eenen gliemeenen wech graeft oft daer putten inne maect oft den zelven stopt, sal verbueren twee guldens ende 13 stuyvers.

- 87 Item, die yemants lant begraeft oft daer putten inne maect sal oock verbueren als boven.
- 88 Item, zoe wie ongerechte weghen gaet oft ryt over yemants cooren, gars, graen oft dierghelicke, tzelve bedervende, verbuert dertich stuyvers, ende de lieden liner schade te gheldene, de twee derdendeelen tot behouf van den heere ende dander derdendeel tot behouf van den officier diet aenbringht.
- 89 Item, soe wat persoon van binnen oft van bryten dorps onder de hoochmesse oft sermoen up Sondaghen oft Helige daghen by den prochien ghecondicht inde herberghen zullen bevonden worden te zitten drincken, zullen verbneren voor deerste reyse eenen carolus guldens; ende soe verre tzelve meer gebriert, altyt dobbel, ten ware, passanten die hunis weechs hemlieden gaen, dien gheoorloft is voor hun rappas (1) te drincken, sonder daer oock te moghen blyven sitten drincken ende schincken.
- 90 Item, de weert olte weerdinne die de voorseide dronckers tzelve bier oft wyn, oft anderen dranck meten sullen ten voorseide tyde, sal verbueren twee carolus guldens, voor deerste reyse ende zoe verre tzelve πoch meer gebuert teleker reyse dobbele.
- 91 Item, soe wanneer eenich persoon eenich delict doet, daermede hy zyn goet verbuert, hebbende eenich tzy havelick ofte erfyelick binnen den lande van Gremberghe, ende binnen den zelven lande niet gevangen en ware, sal d'officier duer ondere de zelve goeden gelegen syn die aenveerden by inventaris tot behouf van den heere als verbuert zynde, doende daeraf alle 14 daghen wete met twee scepenen ten huuse daer hy syn leste domicilie ghehonden heeft ende gewoent laetsmael, oft zyn naeste vrienden, soe verre de voorseide delincquant binnen der voorseide zes weken niet en comparcert, zullen de voorseide goeden verclaert worden verbuert te zyne, tot behouf van den heere, daer die onder ghelegen zyn, sonder ander proces oft dagement oft unvtroepinghe te moeten doene, sonder dat zy oock met eenighe procureurs huere goeden zullen moghen commen deffenderen in hnere absentie, welverstaende nochtans dat indien de delinquant naermaels met vonnisse van de delicte geabsolveert oft anders bevonden wierde, danof innocent te zyne, de zelve zyne goeden hem gherestitueert zullen worden.
- 92 Item, als yenrant om criminele saken gevanghen wort, sal d'officier by den clerck oft zynen substitunt doen maken inventaris van allen

<sup>(1)</sup> Håtivement.

- den ghelde over den gevangen gevonden ende oock van allen zyne goeden onder zynen bedryve geleghen, welcke goeden de vrienden oft de gevanghene zullen moghen verborghen tot dat het vonnesse gegeven sal worden.
- 95 Item, d'officier sal moeten conclusie oft aensprake deylen, ende alternative concluderen, tot verbuerte van lyfve ende goeden, crimminele correctie, oft civile beteringhe, oft anderssins den gevanghenen ghecorrigiert te wordene, naer ghelegentheit van de sake, daerop scepenen by ordene sullen schuldich syn recht te doen.
- 94 Item, het gauden ghelt bevonden over den gevanghen, behoirt toe den drossart ende het zilvere ghelt den meyere, ende den ghonen die den gevanghen hebben helpen vanghen, soe verre hy ghecondempneert weerdt lyf en goet verbuert thebbene, ende ander goet ghenouch achterlaet om zyn creditueren te betalen, die anderssins gepreferdeert zouden worden.
- 95 Item, zoe wat mans oft vrauwen kindt mesdoet, dat in linere plucht is, dat moet de man oft vrau beteren, sonder metten lyfve.
- 96 Wilt yemant oock zyn kindt uuyt zyne pluchte doen, dat mach hy wel doen metten rechte, dies moet hy zweeren dat hy zyn kindt uuyt zynder plucht niet en doet om yemant tevelen oft te schadene.
- 97 Item, daer men een waerheit doet van eleenen stucken daer lyf noch let aencleeft, oft verbuert en is, daer men informatie neempt om de waerheit getnygenisse te glieven van eenige faicten, die ter eerster reyse als hy gliedoecht is by den meyere oft eeniglien officier niet en compt, verbuert dry stnyvers ende den cost van daghementen.
- 98 Item, compt hy ter tweester reyse niet als hy gedaecht wort, verbuert zes stuyvers ende den cost van dagemente.
- 99 Item, soe verre hy ter derder reyse niet quame als vooren, soe waere hy schuldich te beteren het stuck daer men de waerheit om dede, gelick oft hy stuck zelve bedreven hadde metten costen, ten ware dat de gliedaechde bethoonen coste, dat hem niet mogelick geweest en hadde te commen; in welcken gevalle hy oock zoude ghehonden wesen tzelve den heere tonbieden, indient hem moghelick waere.
- 100 Item, soo verre tzelve waere van grooten sticken, tzy lyf, let oft dierghelicke aen verbuert waere, soe soude hy telcker reyse verbueren 26 stuyvers, ende quame hy ten derden daghe hy verbuert thien ganden reaels ten pryse alsvooren, ende sal de heere

den selven moghen antasten ende in vanghenissen hauden, tot dat by onder eedt zyn wettentheyt sal hebben gheseyt, ende dat ten coste van den zelve gevanghenen, ende soe verre alzoe gevanghen zynde obstinaet bleve over de drye daghen, hem niet willende verclaren oft der waerheyt ghetuygenisse draghen, sal de heere alsdan by lichte, ter kuere oft anderssins daertoe moghen bedwinghen, ten ware in saken daer inne hy naer dispositie van de ghemeynen gescreven rechte niet en soude behooren oft moghen tuyghen, danof hy de heere schuldich sal zyn goets tyts te adverteren, om de voorseide peine te verhneden.

- 101 Item, die ter gliemeynder waerheyt niet en compt, dwelcken hondt ten gliedaechden ende goets tyts in der kercken gecondicht es, sal elck manspersoon verbueren vier striyvers ten proffyte van den drossaert.
- 102 Item, soe wanneer eenighe brieven oft lasten commen van de Co. Mat., als hertoghe van Brabant, oft oock van den heere van Gremberghen, oft datter eenighe andere saken nootelyck ende om des lants oirboir zyn te tracteren, ende de zelve brieven oft lasten, den meyers elek in zyn officie ghecondicht zullen wesen van stonden aen, zoe verre dies alzoo bevolen wort, gehonden zyn te doene commen twee van den oudtsten scepenen, vier van den oudtsten bedezetters ende sommighe andere inzetenen van den dorpe, omme te beslichten ende ordonneren tguendt des by der Co. Mat., oft van weghen den heere van Gremberghen versocht sal worden, ende soe wie daer inne gebrekelick bevonden sal worden, daer toe by eenighen officier versocht oft ghedachvaert zynde, sal verbueren twee carolus guldenen voor deerste revse, ende de tweede revse dobbel; deen heelft tot proffyte van den meyere, scepenen ende andere, die daeromme ghedachvaert zullen syn, ende soe verre de mevers danof in gebreke bevonden waren, de voorseide persoonen te dachvaerden oft te insinneren, sullen verbueren dobbel; te wetene : voor deerste revse vier carolus guldens ende voor de tweede revse dobbel, tot behouf van den heere, ten ware dat hy hadde eenige merckelicke nootsaecken, ende sullen de meyers, de praeters altyts moghen bevelen, de persoonen te vergaderen, die gehonden zullen wesen hem daer inne tobedieren.
- 403 Item, overmidts de groote clachten van quade weghen, die daghelick commen, zoo wort van de Mats, weghen voortaen ghestatueert, dat elek meyere in zyn quartier sal te half April inder kereken

doen gliebieden een veglielick zyn weglien te maken, binnen eender maendt daer naer, ende de maent geexpireert synde, sal alsdan de meyere met scepenen ofte mannen van de leene ommegaen; ende daer men gebreck inne vinden sal, van den weglien nyet ghemaect thebbene wel ende loffelyck, soe alle man daer duere het toecommende jaer ghevuechelyck moghen ryden ende varen, zullen verbueren voor eleken quaden slach, gat oft passaigen van de wagen, die ten voorseide daghe niet gemaect en zyn, dry stuvvers ende halfven, tot proffyte van de meyers ende dandere heelft van de seepenen oft mannen van leene, die de visitatie sullen doen, ende soe die weglien binnen 14 daghen daernaer, ten lancxsten binnen den Meye niet gliemaect en syn, soe salse de meyere doen maken ten dobbelen coste, danof de meyere sal hebben dobbele alzoe vele, als een werckman winnen sal voor syn movte ende gadeslaen, dat de wercklieden linere dachneren bestaden, ende dat de weglien loffelyck ghemaect worden, twelcke betaelt sal worden by den glinenen in gebreke bleven, naer quote ende rate van eleken wech onghemaect, ter distinctie van mevere ende scepenen oft mannen, ende en sullen de proprietarissen oft hnerlinghen die die weghen maken, huere onghemaeete weghen niet moghen maken, naer dat de meyere met zyn wercklieden daer inne compt.

- 104 Item, desgeliex sullen de meyers oock doen het keregebot veerthien daghen voor Sinxenen, dat een yeghelyek zyn beken ende waterloopen ruyme, binnen eene maendt wel ende lofvelyek, ende verbuert die alsdan niet gheruympt hebben, en sal, tot proflyte als het voorgaende article, van eleke roede van de beke ende waterloopen, die niet loffelyek gheruympt en zullen zyn onderhalven stuyvere, ende sal se de meyere alsdan oock doen maken ten dobbelen coste, in alder manieren als hier vooren in het voorgaende article van de quade weghen is geseyt, ende dat up dat een yegeliek de beken te bat souden moghen ruymen, soe moeten alle de mulders haere berderen trecken de twee leste Sinxedaghen, als hier naer bescreven is.
- 105 Item, zoo verre de weghen ende beken oft waterloopen niet lofvelyek gemaect oft ghernympt en syn, zoe dat men gheen redenen en hebbe daerovere te claghene ten lanexsten voor St Jansmisse, zoe sal de meyere verbueren voor eleken quaden slach, gat oft passage, oft roede onghernymde beken oft waterloop, tot behoef van den heere thien stuyvers ende halven,

- daerenboven noch moeten docn maken ten coste van partyen, die den wech competeert te makene.
- 106 Item, soe verre eenighe scepenen weygheringhe maken, versocht synde van den meyere de weghen te beleyden oft eenighe andere acten van justicien te doene, tzy van s'heeren weghen, oft partyen sonder te allegieren eenighe andere wettighe nootsaken, verbueren teleker reyse twee carolus guldenen, deene heelft tot proffyte van den heere ende dandere tot behoef van den officier ende scepenen die compareren.
- 107 ltem, zoe verre scepenen ende clerck niet en commen teleken ghenachte daghen, om de vierscharre te hauden goetz tyts, ter plactsen daer men tghenachte hauden sal van Paesschen tot Bamesse, ten thien hueren, ende naer Bamesse tot Paesselien ten 11 Imeren oft daeromtrent, sal elek die ten voorsevde tyde hem in den ghenachte niet en vint, verbueren half tot proffyte van den heere ende half tot proffyte van de officiers, scepenen ende andere die compareren zullen, teleker revse 20 stuvvers; ten ware dat zv eenige merckelicke nootsaecken hadden, die ten naesten ghenachte souden moeten verclaren ende danof doen blycken aende wet; in welcken gevalle zy geexcuseert van de penen sullen worden, soe verre de wet de ghepretendeerde excusatie redelicken bevindt. Dwelck nochtans zy den meyere, evst hem eenichssins moghelyck goets tyts te vooren sullen moeten laeten weten, dat sy niet en sullen ten ghenachte commen, op dat hyt den anderen scepenen mach adverteren ende de vierschare niet onghefurniert en sy, ende soe verre de procureurs niet en commen ten voorseide tyde, al eer huere saecken voorts gheroupen worden, en zullen scepenen oft clercq die niet derven verhaelen: ten zy dat de procureur ten tyde niet ghecompareert hebbende, betale voor elcke saecke die hy begheeren sal verhaelt te hebben eenen stuvver, tot behoef van den meyere, scepenen ende clercq.
- 108 Item, wort oock bevolen den meyere ende scepenen, dat men de weesen naer dat huere ouders gestorven zullen zyn, binnen zes weken doen momboirs stellen, die souflissant zyn, soe verre de ouders aflyvinghe by testamente egheen gestelt en hebben, ende die zullen haeren eedt doen ghelick dat behoort, ende sullen de zelve ghedeputeerde momboirs, al eer zy hem de zelve administratie sullen moghen onderwinden, van stonden aen ten lancxsten binnen eender maendt, moeten inventaris maken, in presentie van

meyere ende scepenen, van alle de goeden, havelicke ende erfvelicke, by den aflyvinghen achterghelaten, mitsgaders van schulden ende wederschulden, zoe verre die kennelyck zyn; welcken inventaris gheteeckent sal worden by den clercq oft zynen substituut, danof zy copie autenticq binnen der zelver maendt sullen moeten bringhen in handen van de wet ende die daer laten, ende soe men naermaels eenich ander goet bevonde in inventaris niet begrepen, sullen de zelve oock moeten overbringhen alsvooren, om in den zelven gestelt te worden, ende sullen voorts alle jaere, oft ten lancxsten, alle twee jaren, rekeninghe oft bewys doen, in presentie van de wet, van allen den weesen goeden, ende dit al tot redelicken coste van de weesen, up de verbuerte van de ghonen die in dese articlen aengaende eenich gebreck hevonden sal worden, elck van hem vier carolus guldens.

- 109 Item, zullen de meyers elck int huere ommegaen ende visiteren den winterlueck Sinte Lucas daghe, ende den somerlueck, te weten de somervelden unytgaende Meye, ende de coorenvelden unytgaende Meerte, daer gebreck bevonden wert, sal de meyere die beleyden ende doen maken ten dobbelen coste ter discretie van scepenen behondelyck dat de meyers veerthien daghen te voeren sullen moeten doen het kerckgebot, ten eynde dat een yegelick mach vermaken ende hem wachten van schade, ende den zelven tyt overstreken zynde, sal de meyere die doen maken alsvooren, sonder dat de pachter ofte proprietarissen alsser van smeyers weghen yemant in dwerck is de zelve sullen moghen alsdan maken.
- 110 Item, de meyers sullen schuldich zyn alle acten, oft ghelooften up heerlicke executie, zoe verre zy daertoe van partyen verzocht worden binnen 14 daghen daer naer, ter executie te stellen, up de verbuerte van vier earolus guldens.
- 111 Ende soe verre partyen anden drossart daerover claghen, sal den drossart schuldich zyn den meyere tzelve binnen 14 daghen te bevelen, ende soe verre sy noch dan negligent zyn, ende niet gliedaen en hebben, zullen verbueren zes karolus guldenen.
- 112 Item, en zullen de meyers egheen executie doen, en waere van ghecompenseerde kueren ende bruecken oft voor de beden achtervolgende den kuerbouck, noch en zullen de meyers oft scepenen toeleydinghe oft pandinghe moghen doen oft accorderen, sonder eerst ghesien thebbene den principalen constituant brief van de rente, ofte alzuleken andere bescheedt als naer recht oft ordonnantie van den ghonen die tzelve competeren sal behooren.

- 115 Item, de clercken van de bancken van Gremberghen, sullen in eleke banck daer zy niet en zyn woonachtich, moeten hebben eenen substituut, die sal moghen teeckenen alle goedenissen ende contracten, ende sal daerover zyn alsmen de rekeninghe van de kercke ende Heligen Gheest doen sal, als tzelve van noode wesen ende hy van weghen den drossarts, oft andere die de sake aengaen sal verzocht wesen; ende sal de substituut zoe verre de principael clereq daer niet present en is, hem danof rapport doen.
- 114 ltem, dat niemant en sal moghen yemant in rechte dienen, als voorspraeck, hy en sal eerst by den ollicier gheadmitteert zyn ende zynen eedt doen, ghelyck de procureurs die schuldich zyn van doene, ende dat de zelve procureurs in de banck dienende, zullen moeten de gevangenen dienen op den loon van drye en halven stuyvers sdaechs, alsmen ghenachte honden sal, ghelick zy van andere partien hebben ten coste van den heere, die ghevangenen die andere procureurs oft advoeaten begheeren te hebben, die zullen moghen hebben ende nemen tot huerliederen coste, ende zullen de procureurs dat by ordre doen deen naer den anderen, ende die lancxt daer ghedient heeft, die sal deerste zyn ende soe voorts, ende als gheen ordinaris ghenachte zyn en sal, dan sal de procureur hebben 12 stuyvers van elcken termyn ofte ghenachtedach sonder yet meer van scrifturen oft anderssins te moghen heesschen.
- 115 Item, binnen den lande van Gremberghen en sal niemant broot oft anderssins moghen bidden, ten zy dat de zelve gevisiteert zyn, ende daertoe sy consent zullen hebben van meyers, scepenen ende heyligheestmeesters van der plaetsen, daer onder dat se woonen binnen den lande van Gremberghe oft den meesten deel van dien, ende certificatie daeral hebben eer sy voor yemants duere om Godtswille zullen moghen gaen, up de pene van aen het pellaryn gestelt te worden; de tweede reyse gebannen te worden zes jaren, up het eerste leth van hueren duyme, ende soe verre sy noch contrarie deden gebannen te zyne unyt den lande van Gremberghe up luiere slincker hant, ende dit om dat woonachtigher aermen te bet van de goede lieden sonden moghen gesuccureert ende onderhouden worden.
- 116 Item, egheen gheoordende ofte professie in cloosteren, en moghen vercryghen eenich erfachtich goet inden heere van Gremberghen landt, sonder expres consent van den zelven heere.

- 117 Item, es ghestatueert dat egheen mulders bryten den lande van Gremberghen gheseten, tot zulcke plactse daer de mulders van de lande voorseit niet gheoorloft en is egheene granen met waghenen, kerren oft peerden te halen, om op haeren muelens te malen; van gelicken en sullen gheen graen binnen den lande voorseit moghen halen, ende dat up de verbuerte van waghenen, peerden ende kerren, daer syt mede halen sullen, verbiedende den ondersaten des zelven lants te moghen leveren haer cooren den voorseide buyten muelders binnen den voorseide lande, up de verbuerte alsvooren.
- 118 Item, zoe wie bevonden sal worden anden mnelders de beken hoogher te steygenen, dan den peghel die by advyse van de lieden hem dies verstaende is gheordonneert oft naermaels mocht geordonneert worden, die sal voor eleken duyme, die hy hoogher steyghen sal, verbueren eenen karolus guldens, de twee derdendeelen tot proffyte van den heere, ende dander derdendeel tot proffyte van de officiers die se calengieren sal.
- 119 Item, alle de watermuelens binnen den lande van Gremberghen zullen alle hoochtyden, te weten: Paesschen, Sinxen ende Alderheylighendach, mitsgaders Kersdach, huer grontberderen moeten trecken, ende laten loopen van des nachts, ten 12 hueren, tot sanderdaechs snachts ten twacif hueren, ende desgeliex alst groote vloeden zyn, dat de beken zouden moghen overloopen, up de verbuerte van teleker reyse, als zy negligent daer inne zyn, twintich stuyvers.
- 120 Item, dat de voorseide muelders den twee laetste heylighe daghen van Sinxen alle huere grontberderen den gheheelen dach zullen moeten trecken, op dat eleke de beke sal moghen ruymen op de verbuerte van 20 stuyvers.
- 121 Item, zoe wie de valhetenen oft hurdenen niet en hanghen aen ghemeene velden, oft daer se behooren ten gewoonelicken tyde sal verbueren thien stuyvers ende zullen oock de beleyden gliedaen worden, gelyckmen in voorleden geuseert heeft, ende soe verre dien aengaende gebreck bevonden worde, sal de meyere oft pratere die dat gewoonelick zyn van doene, de valhetenen moeten doen hanghen ten dobbelen coste.
- 122 Item, die daer duere gaet oft ryt, ende laet open staen, sal verbueren thien stnyvers.
- 123 Item, zoe wie syn beesten laet gaen ongehoet, sal verbueren sdaechs eenen stuyver, ende snachts twee stuyvers, voor eleke

- beeste, die men bevinden sal, boven het schot van de praeters, tot behoef van de meyers ende praeters, die se vinden sullen.
- 124 Item, die eenighe gansen in yemant goet laet gaen, die sal verbueren boven de schade der hyden angedaen, voor den heere drye stuyvers.
- 125 Item, zoe wat beesten van buyten den lande commen, die sullen verbueren, alzuleken eueren als de beesten van dien doen, als zy commen ter plaetsen daer die commen.
- 126 Item, dat de meyers ende praeters, elck huer quartier daermen heerderschap houdt, zullen gehanden wesen te besorgen, dat het heerderschap gehonden worde ten tyde alst behoirt ende wie daer inne gebrekeliek waere ende niet en hiele sal verbueren zes stuvvers half tot proffyte van den heere ende half totten officiers.
- 127 Item, meyers ende practers ofte andere officiers sullen ghelooft zyn up hueren eedt, van tguene des zy bevinden zullen, in texerceren van huere officien.
- 128 Item, soe wat persoon eenighen euer oft bruecke verbuert heeft, zoe verre hy syn euer oft brueck anden drossart anbringht ende met hem danof overcompt, eer hij van de officiers ghedachvaert oft ghecalengiert wort, die en sal egheenen wyn schuldich zyn den officiers te gheven.
- 129 Item, soe wie by den meyers oft praters in de absentie van den meyers van hem ofte van de drossaerten ghelast zynde gedachvaert wort, voor de eneren oft boeten ende bruecken by hemlieden verbuert jegens zekere daghen, ende niet en compareert om met den drossart oft zynen stadhoudere te overcommen, oft anderssins hem met rechte te deffenderen, sal teleken reyse verbueren thien stuyvers half en half alsboven.
- 130 Dit welverstaende soe verre de ghedachvaerde egheen nootsake en heeft ten voorscreven daghe, als hy ghedachvaert is te commen, de welcke hy sal moeten binnen 14 daghen daer naer doen blycken, den rechte ghenouch zynde, ende moet binnen 14 daghen met den officier overcommen, oft zyn ener by scepenen doen grooten ende taxeren, ende soe verre tzelve binnen 14 daghen alzoe niet ghedaen en wort, sal dofficier den ener by der wet doen grooten, soe verre bleke by den gandaghe oft andere informatie precedente den ener verbuert te zyne, daer af de partyen sal worden conte ende wete ghedaen, ten eynde sy daer af binnen 14 dagen den officier commen contenteren, oft hem daer jegens ten naesten ghenachdaghe met recht te verantwoorden, oft anders-

- sins den zelven tyt overstreken zynde, sal daer vooren moghen worden gheexecuteert.
- 151 Item, soe verre de meyers die de persoonen die zy by gescrifte van den drossaert over hebben, ten daghe by den zelven drossart gheprefigiert niet en dachvaerden, noch by eenighe van de praeters doen dachvaerden, sullen teleke reyse verbueren thien stuyvers, ende zoe verre de meyere eenighe persoonen sal doen dachvaerden by den praetere, soe sal de praetere half den wyn hebben van den meyere voor synen aerbeyt.
- 152 Item, zullen scepenen ten verzoucke van den officier van den heere mueghen, boven de boeten in de voorseide articlen ghespecifiert, den mesdadighen noch arbitrairlick eorrigieren, indien tfaict zulcx ware, datter eenighe punitie toebehoorde, ende sal de mesdadighe altyts den luyden die gequest oft interresseert zyn, moeten betalen luer meestergelt ende huer verlet ende interest.
- 155 Item, zoe verre oock yemant de boeten voorseid verbuerde, ende zulck ware dat hy des ghelts oft goets niet en hadde om te betalen die ander eorrectie ende punitie hebben ter arbitraigen ende goetduncken van scepenen.
- 154 Item, wat hier gestelt wort verbuert te zyne tot behouf van beyde de heeren van Gremberghen, sal elek heere hebben in zyn bezundere landt.
- 135 Item, overmidts diewils altrication ende question commen om de ombetaelde heerlicke chevnsen, soe dat danof dofficiers sommighe zeer groote cueren of boeten hebben willen, dat oock de luyden zeer qualycken de voorseide chevnsen betalen, tot achterdeele van den heere ende huere officieren, soe is geordonneert dat men voortaen in den lande van Gremberghe houden zal den eersten chevnsdach, ghelvek men die gewoonelyck is te houdene up eleke plaetse daer men ghewoonelick is te zittene naer het gebot van den kercken om te ontfaen de voorseide huerlieder chevnsen, ende die alsdan hunne cheynsen niet en betalen, zullen de zelve noch moghen commen betalen binnen zes weken daer naer, ten huuse van den rentier oft zyn ghecommitteerden, sonder schade te hebben, ende de zes weken overstreken zynde, sal de rentmeester wederom ten naesten glienachte oock eenen sittedach houden, op elek plaetse alsvooren ende wie alsdan zynen chevns niet en betaelt, sal noch moghen commen betalen ten huuse van den rentmeester oft zynen ghemachtichden, tusschen den sitdach ende des Soendaechs daer naer; welcken tyt overstreken zynde,

zullen verbueren voor eleke partye vyf grooten voor de boete. tot behoenf van den rentmeester, die oock alsdan metten mevere ende scepenen, daer onder den chevnse geleghen syn, op de gronden daer de voorseide chevnsen onbetaelt staen, univtgaende zyn reelyck sal moghen procederen ende daghen. De welcke naer costuyme van der banck uuvtgedaecht synde, zullen de grontheeren, die ten eeuwighen daghe behouden voor hun evgen propre goet, ten ware dat eenighe dorpen oft andere particuliere persoonen, danof van den heere hadden contrarie privilegien oft gratie, dat se de goeden wederom souden moghen hebben, unlegghende den onverletten chevns, met alle de costen daertoe ghedaen ende boeten den rentmeester verschenen, sonder dat de heere sal dorven restitueren eenighe vruchten, boomen oft anderssins, naer den uuytdraghen by hem ontfaen oft afgedaen, welverstaende dat nochtans up den eersten sitdach sullen moeten betaelt worden, alle voghelen in pluymen, tzv capproenen, hinnen, gansen oft diergelicke, up de verbuerte van eleken voghele onbetaelt blyvende voor den rentmeester voorts alsdan te procederen alsyooren.

- 136 ltem, als men up de voorseide chevusgoeden daecht, sal men voor deerste revse de wete doen, den houder van den goede, voor de tweede revse anden proprietaris, soe verre hy binnen Brabant ofte binnen den laude van Mechelen woonende is, ende soe verre hy buyten Brabant ofte binnen den lande van Mechelen woonende is, sal men de wete alleen doen anden houdere van de goede, ende daer hy zyn laetste domicilie gehouden heeft binnen Brabant ofte den lande van Mechelen, ende sal stadtgrypen, ten ware dat ware weesen oft uuvtlandighe lieden, die zullen willen ten Heylighen sweeren dat den houdere van de goeden huer de wete niet gliedaen en hebben, oft anderssins gheweten oft huere momboirs, die alsdan huer goet wederom hebben, zullen betalen de onbetaelde chevnsen, met alle de boeten ende costen daeromme ghedaen, behoudelick oock dat zy tzelve sullen doen binnen eenen jaere, naer dat se binnen den lande van Brabant commen syn, oft tot huere ouderdom van 25 jaren gecommen zullen zvn.
- 137 Item, is oock geordonneert dat de clercken des lants van Gremberghen egheen brieven van vercoopinghe van eenighe cheynsgoeden uuytgeven oft doen zegelen en zullen, ten zy dat de cheynsen daerop uuytgaende daer inne worden geexpresseert ende uuytge-

steken, de welcke de vercoopere schuldich sal zyn, int vercoopen updrach ende aenbringhen anden clerck of meyer, onder eedt te specifieren naer zyn beste kennelycheit, up de verbuerte dat de clerck andere brieven uutgevende ende scepenen die hebbende ghezeghelt, snllen verbueren twee carolus guldens, tot behonf van den heere, danof de clerck sal betalen deen heelft, ende de scepenen dandere.

- 158 Item, dat egheen meyere noch scepene overstaen en sullen daermen eenighe goedenisse doen sal van eyghen goeden, ten zy dat se sien bezeghelde brieven, voorgaende lotinghe oft anderssins van eyghendomme eenich bescheet, up de verbuerte van drye rynsguldens ende dat de goedingen sal zyn van onweerden.
- 159 Item, dat alle man behbende cheynsgoeden die hem verstorven zyn oft by coope oft anderssins vercreghen heeft, sal binnen jaer den rentmeester moeten zegghen zynen naem, ende dien ten boucke doen stellen, daervooren hy geven sal voor eleken naem twee stuyvers, ende zoe verre al tzelve niet gedaen en worde, sal den proprietaris dan verbueren tot proffyte van den heere twee carolus guldenen, ende dit es te verstaene van alle heerlicke cheynsen, zoo wel den heere van Gremberghe competerende, als andere vassalen oft goede lieden, eenighe heerlicke cheynsen binnen den lande van Gremberghe hebbende.
- 140 Item, dat de meyers naer dat zy de faicten van cheynsen in gescrifte over hebben, zullen binnen twee maenden de goeden moeten uuytdaghen oft daerop met rechte procederen, soo verre hem tzelve den rentmeester heeft belast, up de verbuerte van eleke partye, daerup dat se niet geprocedeert en zullen hebben, half tot proffyte van den heere ende rentmeester van twintich stuyvers.
- 141 Item, elck heere sal hebben eenen schoove, om te collegieren haere vierde, vyfde, 10° ende elfste schooven, die recht daer toe hebbende van ouden tyden, ende de meyers, praeters oft andere en sullen niet voordere oft andere schooven halen, dan ghelick zy van anden tyden ghehaelt hebben, ter presentie van de lieden diet graen toebehoort, oft op zulcke vonghen als naerder hiernaermaels danof gheordonneert sal worden, op peyne van die ander schooven wech namen van 26 en halve stuyvers.
- 142 Item, waert dat saken datter eenighe andere saken ghevielen, danof desen lantchaertere oft kuerbouck niet en is gescreven ende ghededuceert, dat sal men handelen met mannen ofte met scepenen

dien best ghelyckt dat hier vooren es gecreven ende geordineert. Ontbieden daeromme ende bevelen onsen drossarten, meyere ende scepenen ons lants van Gremberghen, ende allen anderen justicieren ende officieren, ende ondersaten, huere stedehouderen, ende eenen vegelick van hem, soe hem toebehoirt, dat hy achtervolghende dieser jegenwoerdighe lantchartere ende van allen den inhanden van dien, hem reguleren ende in allen saken onderhouden huere vonnessen des versocht, ende van huere wettighen ghemaent zynde dese achtervolgende maken; behouden ons altyts onse gherechtichevt van desen lantchaertere, sal alnoch worden onderhouden, aengaende den poincten ende articlen, die in desen met en zyn verandert, ofte gliecorrigiert, ende oirconden der waerheyt dat onsen wille zulck is, hebben wy onsen zeghele hieraen doen hanghen inden jaere ons heeren dunsent vyf hondert ende zessen vyftich. Onder was gheteeckent: Guillame de Nassan, ende Ferry de Gremberghen, ende onder was gescreven : ghecollationneert jegens den originalen lantchaertere des lants van Gremberghen, bezeghelt mette zeghels, beyde de heeren van Grembergen, van rooden wasse, daerondere unythangende; ende daermede bevonden accorderende, up den 28 January anno 1562, stilo Brabantie. By my ende was geteeckent Jo Van den Voorde.

(VERVOLGT).

# NOTES

SUR LA

# SOLIDIFICATION et le MONTAGE

## DES GRANDS MAMMIFÈRES.

Méthode du montage mobile du Mammouth du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique.

#### INTRODUCTION.

Mon entrée au Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique.

En 1864, j'habitais Alost et j'y exerçais le métier de naturalistepréparateur.

Un jour, il me vint l'idée de monter le squelette et de préparer la peau d'un même individu.

Mon procédé, tout en réalisant une grande économie d'argent, était, au point de vue scientifique d'une importance capitale, en ce sens, que l'on pouvait avoir du même individu et la peau montée et le squelette monté.

J'ai maintes fois eu l'occasion de procéder de cette manière, grâce à des sujets, mammifères ou oiseaux rares, qui m'étaient procurés par différents Jardins Zoologiques (1). 5 spécimens capturés pour la 1<sup>ere</sup> fois ont vecu au Jardin Zoologique d'Anvers. Pl. I.

<sup>(1)</sup> Spécimens qui se trouvent dans les collections de divers Musées Société Royle de Zoolie d'Anvers (peau et squelette).

Les 2 autres spécimens ont été aequis par  $M^{\tau}$  Thomson du jardin Zoologique de Londres. Musée Roy'e d'Hist. Nat. de Lisbonne (peau et squelette). Ces spécimens, peau et squelette ont été préparés et montés sous ma direction.

Je fis part de mon idée à M<sup>r</sup> le Vicomte du Bus de Giesignies, alors Directeur du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. (1864).

J'eus ensuite un outretien avec ce naturaliste et peu de temps après, le 15 Janvier 1865, il m'admit comme aide préparateur dans les ateliers du Musée Royal d'Histoire Naturelle.

Le premier travail qu'il me confia l'ut le squelette d'un morse, qui fut monté d'après l'ancien système. Le montage de ce pénipède me suggèra une nouvelle idée : la réalisation du montage mobile.

En 1860, alors qu'on travaillait à la nouvelle écluse de la Nèthe, à Lierre, on découvrit des ossements gigantesques, et Mr le Docteur Schoy, médecin militaire ayant appris la chose, se rendit sur les lieux. Mr le Ministre de l'Intérieur, informé de cette découverte, lit faire un rapport à l'Académie Royale des Sciences de Belgique. L'Académie envoya deux de ses membres, MM. Nyst et De Koninck, pour aller constater de vue l'importance de cette trouvaille.

Ces ossements l'urent ensuite envoyés au Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique.

Personne ne songeait au montage de ce fossile, lorsqu'en 1866 je fis le premier plan du montage mobile de mon invention, que je sonnis à mon Directeur.

Je lui proposai de mouter le fameux mammouth de Lierre saus que les ossements ne fussent perforés.

Dans l'entretemps, en 1868, la Direction du Musée changea de Chef et,  $M^{\rm r}$  E. Dupont l'ut nommé Directeur.

Lorsque M<sup>r</sup> Dupont vit pour la première fois ces ossements fossiles, je saisis l'occasion de lui parler de ce nouveau système pour le montage des ossements du mammouth, et quelques temps après, ce travail me l'ut confié.

Ce système de montage consistait à fixer chaque pièce osseuse sur une charpente en ler, au moyen d'une vis de pression.

Il permettait l'enlèvement d'un os quelcouque sans déranger en rien l'agencement général du squelette.

C'est grâce à ce procédé que tout le squelette du Mammouth pouvait être démonté en moins d'une demie-heure.

### Découverte d'ossements de grands Mammifères.

Les ossements des grands Mammifères se trouvent dans la basse, la moyenne et la haute Belgique.

Les ossements trouvés dans la basse Belgique sont généralement en mauvais état de conservation.

Il arrive le plus souvent que l'on doit les entourer de plâtre. Ceux de la moyenne Belgique sont déjà mieux conservés, on doit cependant prendre de grandes précautions, aussi pour les faire sécher faut-il les maintenir dans la position qu'ils occupent dans le sol et employer des tampons de paille pour éviter la déformation.

Les ossements de la haute Belgique sont généralement trouvés dans les cavernes ou dans des excavations de rochers, où ils ont été amenés en même temps que le limon quaternaire. Ces ossements sont beaucoup mieux conservés, il suffit de les laver pour pouvoir les conserver.

Il arrive que dans les trois régions, que je viens de nommer, d'après le dégré d'humidité, l'enveloppement dans le plâtre est quelquefois indispensable.

### Manière d'entourer les ossements de plâtre.

Comme je l'ai dit plus haut, les ossements des grands mammifères terrestres se trouvent le plus souvent dans les endroits marécageux.

Parmi ces ossements il s'en trouve qui sont parfois en mauvais état et qui se désagrègent en plusieurs esquilles allongées; alors il devient très difficile de les recoller dans leur forme primitive; cependant, pour remédier à cet inconvénient, il suffit de les envelopper dans le plâtre.

Lorsqu'on met à découvert un os long qui est en mauvais état de conservation, pour le tenir intact, on prend les précautions suivantes : on met à nu les denx côtés latéraux ainsi que la face supérieure, on recouvre ces trois côtés d'une couche de plâtre de cinq centimètres d'épaisseur que l'on maintient par deux ou 5 fils de fer assez épais.

Aussitôt que le plâtre est bien pris, on creuse sous l'os et on le soulève avec la gangue de plâtre; on pourra, après qu'il sera bien sec le solidifier tout en y laissant la gangue. (1) Il est souvent nécessaire de mettre dans le plâtre, les défenses et les os du bassin, en mauvais état, des grands mammifères. C'est le seul moyen de récolter en entier un squelette.

<sup>(1)</sup> Note sur les fouilles du Charbonnage de Bernissart.

Découverte, solidification et montage des Iguanodons, par L. F. De Pauw en 1902 (page 13).

### Solidification des ossements quaternaires.

Les ossements de Mammouth sont parfois peu résistants, surtont les os longs; il arrive souvent que ces os sont fendillés longitudinalement. Dans ce cas, on doit les entourer de cordes pour empêcher qu'ils ne se fendent complètement ou ne se déforment. Si les os sont cassés transversalement, ou procède de la même façon, mais il faut dans ce cas vider le plus possible l'intérieur. Après la solidification, l'on doit mettre dans l'intérieur de l'os, un cercle en fil de fer que l'on attache avec du carton pierre, de façon à faire tenir ensemble l'os fendn, et lorsque le tout est bien sec, on peut recoller l'os an complet. Au bout de 2 ou 5 jours, on enlève an moyen d'ean chaude, les cordes et l'excèdent de colle qui se trouve à l'extérienr de l'os.

Tous les os longs se traitent de la même façon. Les vertèbres, les côtes, les os des pattes sont, suivant leur degré de résistance, également entourés de cordes, avant d'être trempès dans un bain de gélatine.

Quant aux os du bassin, on pent employer pour leur solidification, des lattes qu'on lie sur les ilimms, pabis et ischiums, et le même système peut également s'employer pour les omoplates.

La tête du Mammouth est souvent très difficile à restaurer, à cause des sinns frontaux et pariétaux.

Lorsque le sommet de la tête est cassé en plusieurs morceaux, ces sinus forment des losanges que l'on doit tremper dans de la gélatine plus forte que celle employée pour les os longs, afin qu'ils ne se déforment. Les autres parties du crâne sout entourées de cordes pour tenir les fragments ensemble.

La restanration des défenses offre également beanconp de difficultés, car celles-ci sont presque toujours cassées on fendillées. Lorsqu'il y a plusieurs tronçons, on doit les entourer de cordes et même de lattes. Aussitôt que le tout est bien tenn ensemble, on creuse une cavité à l'intérieur des défenses afin de permettre à l'air d'y pénétrer, ce qui empêche l'ivoire de se fendiller et facilite également la pénétration de la gélatine. Les tronçons de défenses ainsi préparés et séchés, on les ajuste l'un à l'autre au moyen de gonpilles en fer et de carton pierre. La défense devient ainsi très solide et conserve alors sa forme normale ou primitive.

### Préparation du bain de gélatine.

Les récipients employés pour contenir la gélatine, lorsqu'il s'agit de grands mammifères, ont la forme allongée, suivant la longueur des ossements et sont chauffés au bain-marie. Ce bain de gélatine se compose à parties égales de colle forte demi-rognnres du pays et de colle d'os de Lyon. Environ 24 heures avant de s'en servir, cette colle est trempée dans de l'eau saturée d'acide arsénieux que l'on chanffe au bain-marie. Puis on ajonte d'après la quantité, 15 grammes d'essence de clous de girofle et un quart de litre d'alcool par 10 litres de liquide, ce qui rend la colle plus limpide et la fait sécher plus rapidement tout en la préservant d'une prompte décomposition. Ensuite, on y trempe les ossements une demi-heure environ, en laissant la gélatine en ébullition.

On retire les ossements pour laisser égouter l'excédent de colle et immédiatement après on lave extérieurement l'os à l'ean bouillante.

Après avoir laissé sécher l'os amprès d'un bon feu on le restaure au carton-pierre s'il y a lieu.

Pour préserver à jamais les ossements préparés à la gélatine comme il est dit plus haut, il suffit de les tremper dans un bain de formol à 20 % on même de les enduire, à plusieurs reprises, de formol-déhyde du commerce à 40 % o.

J'engage les paléontologistes de faire des essais d'après la méthode que j'indique.

Avant de m'occuper de la description des ferrailles du Mammouth, je dirai quelques mots au sujet de l'échafaudage que j'avais fait construire pour le montage des grands Dinosauriens (Iguanodons) et qui au besoin peut très bien être employé pour le montage des grands Mammifères tels que le Mammouth, le Mastodonte, le Dinothèrium, etc., etc.

Pour le montage des grands Dinosaurieus, j'avais fait construire un échafandage à plusieurs étages, auquel l'on suspendait, au moyen de cordes, et à hanteur voulue, les tronçons d'ossements, afin de montrer la silhouette de la colonne vertébrale que l'on rectifiait au fur et à mesure pour donner au squelette la position la plus naturelle possible (1) Pl. II.

<sup>(</sup>i) Notes sur les fouilles du Charbonnage de Bernissart. Découverte, solidification et montage des Iguanodons, par L. F. De Panw année 1902 page 13.

La suspension des ossements facilitait beaucoup le travail du préparateur pour la confection des ferrailles de soutènement qui devaient être essayées à plusieurs reprises avant qu'on parvint à leur faire enserrer exactement les courbes de la colonne vertébrale.

Quatre ferrailles en forme de l'onrches étaient fixées au moyen d'écrous aux extrémités des 2 fers qui suivaient la courbure de la colonne vertébrale, de façon à l'ormer une gonttière à claire voie dans laquelle étaient posées les vertèbres en connexion anatomique.

# Description du Montage du Mammouth du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. (1)

La tige de fer B qui se trouve sous la coloune vertébrale et qui en donne la courbe est soutenue par deux montants dont l'un A est fixé sous la tête et l'autre C sous le bassin. (Pl. I. III. IV).

Ces montants A et C ont comme base deux plateaux T boulonnés sur le socle.

Du moutant C partent 2 embranchements en fer E, E' destinés à soutenir les pattes de derrière de l'animal et formant avec le montant C un véritable trépied.

L'extrémité inférieure de ces embranchements se termine par un pied formant écron D avec un pas de vis de 15 centimètres minimum, ce qui permet de donner une grande stabilité au fossile.

Les ferrailles F des pattes de devant viennent s'attacher sur la tige B qui représente la colonne vertébrale, de façon qu'il y a un second trépied formé avec le montant A.

Les grands ossements, fémurs, tibias, humérus, cubitus et radius, reposent ou sont attachés de la même façon, c'est-à-dire que tonte l'articulation de la base du cubitus, où se trouve le fer G et suivant l'articulation, vient s'attacher au moyen d'un petit boulon sur la tige F; à l'articulation supérieure du même os il y a un second fer H, épais d'un centimètre et qui suit l'articulation du cubitus et de l'humérus et qui est attaché également au moyen d'un écrou à la tige F, de façon à pouvoir serrer les fers du dessus et du dessous pour tenir le cubitus en place dans sa connexion anatomique (Pl. 111. 1V.)

<sup>(</sup>i) Les ossements du mammouth du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique furent restaurés et les pièces manquantes furent sculptées en bois sous ma surveil-lance, je commençai la restauration de la tête composée de plus de 200 fragments à rassembler.

L'humérus s'articulant sur le cubitus et reposant sur le fer II, qui tient le cubitus, supporte en même temps le poids de l'humérus.

Aux deux tiers de la hanteur de l'humérus se tronve un cercle également à charnières I qui contourne cet ossement pour venir se rattacher avec une fourche et un petit boulon sur la tige F. A la base de l'omoplate, c'est-à-dire à son articulation, est fixé un fer M qui vient s'attacher en fourche et avec un petit boulon sur la tige F et qui supporte l'omoplate.

Il ne reste qu'à maintenir l'omoplate en équilibre au moyen du fer N à charnières avec un crochet à chaque extrémité, qui prend le contour interne et le bord de l'omoplate se fixant ainsi en fourche avec un petit boulon sur la tige F.

Quant aux ossements des pattes, ils sont montés en connexion anatomique et tenns dans un écrin en plâtre, il suffit de glisser la patte sous l'articulation du cubitus et du radius pour le mettre dans sa position naturelle.

Le montant A dont j'ai déjà parlé plus haut a pour but :

1° de maintenir la tige de sontènement de la tête et de la colonne vertébrale B.

2º de donner appui sous la tête (condyles occipitaux).

De la colonne B descend un prolongement U devant les maxillaires et où la tige en l'ourche contourne le maxillaire supérieur et qui vient se boulonner sur l'extrémité de la tige J, qui a à sa base un manchon qui est glissé sur la colonne A.

Ce manchon est percé d'un tron où passe une vis en acier que l'on serre sur la colonne A.

Un second fer a manchon K sontient la mâchoire inférieure d'où partent 4 crochets qui contonrnent la base de la mâchoire.

La cage thoracique du côté droit est soutenue par une sorte de charpente formée de trois ou quatre tiges conrbées V partant de la tige axiale B et suivant la conrbure des côtes. Ces tiges sont reliées entre elles par deux fers plats longitudinaux W conformes au contour du thorax et sur lesquelles se fixent les côtes au moyen de ressorts. PL III et IV.

(Même procédé pour le côté gauche).

Les incisives de l'animal sont supportées chacune par un montant L qui se bifurque à son extrémité supérieure vers deux points de l'incisive et qui embrasse par un demi cercle l'incisive qu'il doit soutenir. Pl. III. IV. V.

A la base, le montant L est tenu par un plateau vissé sur le socle.

Les ossements des pattes de dernière sont fixés de la même façon que ceux des pattes de devant par des fers à charnières qui contournent les articulations, ainsi que par des cercles vers le haut du fémur, c'est-à-dire qu'un fer O suit l'articulation de la base du tibia et un second fer P enserre la partie supérieure du tibia; la base du fémur repose sur le fer P qui est fixé sur le fer E.

Un cercle à charnières Q tient le fémur vers sa partie supérieure dans ses connexions anatomiques, c'est-à-dire que les têtes des fémurs sont articulées dans les cavités cotyloïdes du bassin qui est soutenu par deux fers R attachés par un manchon sur la colonne C.

Le lettre S figure un manchon sur lequel sont boulonnés les fers E  $E^{\dagger}$  et qui soutient au moyen d'une fourche la base du bassin on plutôt le pubis S.

Comme colonnes et pour la silhouette de la colonne vertébrale, je me servais de préférence de tubes en fer creux (tuyanx à gaz).

Tons les fers en contact avec les ossements sont garnis de guttapercha ou de baie pour empêcher le frottement des ossements sur le fer.

Cette méthode du montage mobile a figuré à l'Exposition Universelle de Liège 1905, groupe 1 classe III, dans la collectivité de l'Université libre de Bruxelles, laquelle a obtenu un diplôme de Grand Prix.

L. F. DE PAUW.

Ann. du Cercle Arch. du Pays de Waes. Vol. 24 liv. 1.



L. F. de Pauw, Méthode du montage mobile du mammouth etc.

Pl. I.



Ann. du Cercle Arch. du Pays de Waes. Vol. 24 liv. 1.



L. F. de Pauw, Méthode du montage mobile du mammouth etc.

Pl. II.



Ann. du Cercle Arch. du Pays de Waes. Vol. 24 liv. 1.



L. F. de Pauw, Méthode du montage mobile du mammouth etc.

Pl. III.



Ann. du Cercle Arch. du Pays de Waes. Vol. 24 liv. r.



L. F. de Pauw, Méthode du montage mobile du mammouth etc.

Pl. IV.





I. F. de Pauw, Méthode du montage mobile du mammouth etc.

Pl. V.



### ADDENDA.

Pl. 1. Fsihego Iturieusis, Matschie. Sons geure. Fsihego. Race spéciale de l'Ituri et du Congo central.

Pl. II. Ignanodon Bernissartensis, Boulanger. Première silhouette de la colonne vertébrale et des pattes postérieures suspendues dans des cordes, cliché de M<sup>r</sup> Rutot. Complété par dessin par L. F. De Pauw.

Pl. III. Ferrailles du Mammouth sur lesquelles les ossements sont maintenns sans être perforés, vues de profil.

Système inventé par L. F. De Pauw.

Pl. IV. Mammonth du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. Squelette vu de face.

Pl. V. Mammouth du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. Système de montage de L. F. De Panw permettant l'enlèvement partiel de chaque ossement en défaisant l'écrou du cercle en fer qui l'entoure. Cliché de M<sup>r</sup> de Blockhaus (arrangé par L. F. De Panw.)



# REGISTER A. Nº 125.

Vernieuwinge van voorgeboden der Keuren van het Land van Waas, Beveren,
Dendermonde, enz.

(Waassche handvesten van het Staatsarchief te Gent).

VERVOLGT). (1)

Acte van namptissemente.

folio III. De zaecke dienende voor scepenen van N. tusschen N. heesschere, ende N. verwerere, omme by den verwerere te kennen ofte loochenen zyne cedulle ende handteecken, gheroupen ten tourre van den rolle, midts de verwerere in gliebreke bleef vande voornomde zyne cedulle te kennen oft loochenen, zoe wert hy by myne voornomde heeren danof versteken, ende dienvolgende by virtute van dien was tvoornomde sverwerers cedulle ende hanteecken gehouden over gekent, ende dienvolghende is de voornomden verwerere over t'inhouden van dien gheordonneert sheesschers proffyte te namptieren de somme van N., spruytende over N. by den verwerere by de voorseide zyne obligatie belooft te betalenne, ende is den voorseiden heesschere danof glieconsenteert de lichtinghe van diere up zekere, ende de voornomden verwerere gestelt in zyn geheel, omme zyne exceptien ende redenen van antwoorde ten principalle te proponeren, soe hy te raede wert, daertoe hem dach bescheeden wiert t' 8° daghen eerstcommende.

<sup>(1)</sup> Zie Annalen D. XXIV, blz. 91.

Kennisse omme zyne goedinghen, int clooster gaende, te transporteren ende wech te geven.

Wy scepenen van der stede van N. doen te wetene, allen lieden dat voor ons commen ende ghecompareert zyn in persoone N. ende N., als voochden van N. wylent N. kinderen, die hy hadde by N., ons te kennen gevende, hoe dat hy tel voorseid op den 10en dach van Maerte, nu naest commende, zvn professie by der gratien Godts doen sal in den clooster van Onser Vrauwen, te Dieleghem, der ordene van de Premonstreyt, in den bisdomme van Camerick, tot Jette gelegen, by Bruessele, aldaer by ontrent 40 oft 11 maent in thabyt ontlanghen is, midts welcken de voorseiden N. zyne voochden gheeonsenteert heeft dat zy in den name van hem renunchieren ende overgheven souden, alzuleken part, actie ende deel, als op hem verstorven is van wylen N. zynen vadere, tzy leenen, erfgronden, renten ofte catheylen, menble ende immeuble goeden, hoedanich dien zyn moghen, sonder eenighe reservatie, ende dat tot behonf van N. ende N. voorseid, omme de zelve goeden by hem dryen ofte twee ghelick te houdene ende erfvelick te bezittene. Behoudens dat de voorseide zyne voochden in den name van de voorseide zyne broeders ende susters, hem bezetten ende bewysen zullen binnen der voorseide stede, up goede lofvelicke panden ende grootten van erfve, 13 carolus guldens tot 20 grooten stick gerekents ghelts, altyts vallende ende betalende deen heelft den 4en dach Septembris, ende d'ander heelft den 4en dach van Maerte 1556, over d'eerste pavement ende jaerschaere. Ende zoo voorts van jare te jare, zyn leven lanck gheduerende, ende niet langhere, ende hem danof te leveren hehoirlicke brieven binnen den voornomden cloostere tot coste van de weesen. Ende dat de voorseide voochden betalen zullen alle de costen die ghedaen zullen wesen tot zynder professie, tzv van laken, cathevlen ende andere abyten, van wyne ende biere, ende spysen ende alle anders hem daertoe behoerende, sonder eenighen afslach van de voorseide rente. Ende want den zelven voochden prouffiet ende oirboirlyck dunct voor de voorseide weesen de voorseide conditien accepteren, ende de voorseide lyfrenten metten costen te betalen. Soe eyst dat zv by onsen consente als oppervoochden belooft hebben ende beloven by desen, den voorseiden tel jaerliex te glieve ende betalene de voorseide 15 carolus guldens ten daghe voornomd, ende den cloostere danof te leveren behoirlicke brieven binnen 14 daghen naerstcommende, sonder des cloosters coste, ende daerenboven betalen de

costen boven gheruert, verbindende hier vooren hem zelven tzamen, ende elek voor al, ende den weesen goeden, waer die ghestaen ende gheleghen zyn sonder arghelist. In kennissen der waerheyt, soe hebben wy seepenen boven ghenoempt den zeghel van saken der voorseide stede hier aen gehanghen, den 5° Octobris (15)55.

Sentencie van myne heeren van den Raede, in Vlaendre, nopende den tol van Ruplemonde,

Allen den ghonen die dese presente lettren zullen sien oft hooren lesen, de raedslieden myns sheeren shertogen van Bourgoingnien, Grave van Vlaendren, Arthois ende van Bourgoingnen, gheordonneert in Vlaenderen, salunt. Doen te wetene uuyte dien dat een zeker ghedinghe rees ende was ontgonnen, eene goede wyle es leden, ende noch hangende is int advys, inde camere van den Raede ons voorseide heeren, te Ghendt, tusschen scepenen ende raedt van der stede van Dendremonde over ende in den name van de inwoonende diere, heesschers, op een zyde, ende den procureur general van Vlaendren, als anghenomen hebbende tlast ende beschermenisse van dese zake over ende inden name van Gheeraert Brisinck ende zvne gesellene pachters van den tholle van Ruplemonde, toebehoorende onse voorseide heere, verwerere, op dander syde, op tguendt dat de voorseide heesschers seggende ende maintenerende waren, dat de voorseide stede van Dendremonde was ende es eene notable stede op haer zelven, wel ende notablyck gheprevilegiert van vele ende diversche privilegien, hebbende wel op haer zelven poorterye ende vele andere rechten der stede toebehoorende, ende was men ende is daer ghecostruneert van ons heeren weglien, te stellene scepenen, raedt ende wethonders, omme de voorseide stede poorters ende inwoonende van diere te regierene ende te bestierene, ende oock om elek recht ende wet te doene haerlieder tyt gheduerende; zedert voort in tjaer duusentich drye hondert ende vierenvyftich, zeker glieschil rees tusschen de voorseide stede op een zyde, ende de pachters van de voorseide tholle van Rupelmonde, up d'ander zyde, voor wylen was van edelder memorien myns heeren Lodewyck, grave van Vlaendren, laest verscheeden (wiens siele God genaedich zv) ende zynen raedt, uuyt eausen dat de pachters wilden heffen ende nemen van goeden ende coopmanscepenen, toebehoorende aen poorters van der zelver stede van Dendremonde, lydende duer den voorseiden thol oft andere rechten, nochtans dat zy danof niet schuldich en waeren ende guyte hadden gliehonden gesyn van ouden tyden, ende was soe verre glieprocedeert, dat achter dien dat de voorseide partyen gehoirt hadden gesyn, ende zeker informatie daerop ghedaen zynde by myne voorseiden heere den grave Lodewyck ende zynen voorseiden raedt, was gliewyst ende nuvtgegheven int voorseide jaer ende inde audience, ghehanden te Brugglie, alzoo de voorseide van Dendremonde in hare oude registers vonden hadden ende hebben, ende hopen dat ment oock vinden zonde in de registers ons voorseide heeren, dat de voornomde van Dendremonde niet betalen en zouden, van doen voortaen eenighen thol, dan roede thol, tol van haringhe ende van visschen, commende van zee ende oock van wyne, van den welcken de voorscide van Dendremonde hadden ende hebben ovt sindert ghebruyckzamich ende in goeden paisivele possessie ende saisyne van over thien jaren, twintich jaren, dertich jaer ende veertich jaer, ende meer tyts, van zoe langhen ende ouden tyden, dat glieene memorie en was, noch en is ter contrarie, ende dat schuldich was ende is te ghenoughene omme goede ende paysivele possessie ende saisvne vercreghen thebbene, tot int jaer dausentich vier hondert ende zevene oft daer ontrent, dat het ghelieft hadde den voorseiden Gheeraert Brysinck ende Franse Brysinck, ende andere huerlieder medegesellen, hemlieden dragen als pachters van den voorseiden tolle van Ruplemonde, gaende jegens tguendt dat voorseid is, ende den goeder possessie ende saisinen by hemlieden vercreghen ende onderhouden te heffene ende te nemene, by hueren overwille van Pr ende Jan van Ghyseghem, mitgaders Jan de Stekere, hoppe assysers ende poorters van de voorseide stede, van eleken scepe biers draghende tot veertich scepen oft meer, nuvt causen dat men den pachters van de voorseide tholle eenighe wyle plach te ghevene by gratien eenen stoop biers oft daerontrent, lydende duer den voorseiden thol eene groote crnycke oft vat biers, inhoudende zes stoopen oft meer, ende al diere ghelicke, te nemene ende hellene van eleker mande harinex, viverlo, die Jan Boene, ende Dancel van Neeuworch ende meer andere poorters van Dendremonde, doe nieuwelinghe gecocht hadden tAndtwerpen, ende duer den voorseiden thol te Dendremonde waer ghedaen bringhen, omme daer te vereoopen ende liner broot aen te winnene veertich haringhen, glielvek ende inder manieren dat tyt harinek hadde gliesyn, ende dattene de voorseide poorters zelve vander zee brocht hadden in geheelen scepen, ende al duergelicke hadden ghenomen van Heyndrick van Tseerstamp ende Daniel van Schanbrouck, poorters van der zelver stede van twee

tonnen caekeharinek (i) die zy daden bringhen duer deen voorseide thol; van eleker tonne eenen grooten, ende desgeliex van vele meer andere, ende midts desen nieuwicheden meenen possessie te gheeryghene up de voorseide van Dendremonde, jeghens recht ende redene, ende den voorseide sentencie tanderen tyden daenof gegheven, ten grooten griefve prejudicie cude achterdeele van de voorseide van Dendremonde, alzoe sy sevden; ende omme hier inne te voorsiene te zyne. de zelve van Dendremonde hadden vercreghen zekere onse lettren van commission, ende by virtute van dien hadden ghedaen dachvaerden voor ons in de voorseide camere, de voorseide pachters teenen zekeren daglie voorleden. Ten welcken daglie zy hadden gliedaen sluuten, dat zy schuldich waeren by ons bedwoughen tzyne, te latene lydene voortaen tgoet ende coopmanscepe van de zelve poorters van Dendremonde ende hemlieden toebehoorende, duer den voorseiden thol, sonder danof te betalenne eenighen thol, sonder alleenlyck roeder thol van haringhe ende van vische commende uuyter zee, ende oock mede van wyne, inder manieren dat van ouden tyden is gecostumeert geweest; ende voort dat de zelve tollenaers schuldich waeren bedwonglien tzyne by de hoye hemlieden te verdraghene ende cesserene van eenighen thol te nemene, van de voorseide poorters ende van huerlieder goede lydende duer den voorseiden thol, anders dan voorseid es, ende voort te laten gebruycken de voorseide heesschers van hueren rechten, possessien ende saisvnen, hier boven verelaert, dat met goeder causen zy hemlieden becroont hadden ende vereregen huer voorseide impetracie, dat met quader cause de zelve procurenr general de voorseide zake anghenomen hadde, over den voorseide pachters, ende de zelve pachters tzelve onghebrnyck hemlieden ghedaen ende by de voornomden procureur general, in den name van de voorseide pachters, dat hy procedeert waere conclusien ghenomen, dat met goeder causen de voorseide pachters van den voorseiden tholle van Ruplemonde ghenomen hadden den voorseiden thol van haringhe ende van biere van de voorseide poorters van Dendremonde, zonde voortaen blyfven heffen den voorseiden thol van de voorseide poorters ende hueren goede, lydende duer den voorseiden thol, dat met quader cause de zelve van Dendremonde vercregben hadden huere voorseide impetracie. Ende omme hiertoe te commene hadde ghedaen zegghen ende proposeren, dat onse voorseide heeren ende zyne tollenaers van zynen tolle van Ruplemonde voorseit, altoos

<sup>(1)</sup> Caeckharinck - Pekelharing, fr. bareng en caque.

glieploglien hadden ende waren gebruyckzamich, te heffene thol van biere, commende te stedewaerts van Dendremonde, den zelven thol in muytlantsche scepen oft in scepen niet bevryt zynde van tholle, es te wetene van bieren ghecocht up vremde bodenen, ende dat alzoe wel van den ghonen die bevryt waren al tlandt van Vlaenderen duere van tholle, als van andere; ende was daertoe gheordonneert eene canne oft mate, duere van ouden tyden geweest hadde ende de ghone dnere nu was, hadder geweest wel acht oft neghen jaeren, ende haude tusschen den viere oft vyf stoopen biers; metter welcker canne men den voorseiden thol neempt ende ontfaet; ende achtervolgende diere plochten de voorseide tollenaers, alzoe wel thebbene van de voorseide poorters van Dendremonde, als andere den voorseiden thol van de voorseide bieren gebrocht duer den voorseiden thol up vrempde bodenen, te nemene ende te hessene; ende danof hadden ende hebben paysiyelyek gebruyek van zoo onden ende langhen tyden, dat gheene memorie en was ter contrarie, ten siene ende wetene van de voorseide heesschers ende van allen anderen dient hadden willen zien, weten ende hooren. Ende insgeliex hadden de voorseide thollenaers gebruycksamich geweest, alzoe wel jegens den voorseide van Dendremonde als anderen thol te nemene van allen manieren van haringhen, alzoe men gemeenelyck gewoone was van doene, van ouden tyden naer trechte van de voorseide tholle. Ende danof hadden zy oock paisivele gliebrnyct ten siene oock van die van Dendremonde, ende by den heesschers replicerende was gheseyt ter contrarien, ende dat niet bevonden soude zyn, dat de voorseide tollenaers die nu zyn noch die geweest hadden in tyden voorleden, eenighe possessen of saisinen hebben mochten up de voorseide poorters van de voorseide stede van Dendremonde off van vet van hemlieden te heffene oft tonfaene, ter causen ende up den title van den voorseiden tholle, danne namondelyek ende alleene inder manieren ende mate boven verclaerst by den voorseide heesschers ende anders niet. Nemaer was ende is waer ende zoude wet bevonden zyn, dat de zelve heesschers in den name dat zy procederen ende huere medepoorters hadden gesyn ende waren in goeden paysivele possessie ende saisyne, van quyte te gane ende ongehonden tzvne van ter voorseide tolle van Ruplemonde vet te ghevene, sonder alleenlyck inder manieren dat zv schuldich waeren thol te gheven van haringhe ende van vissche, commende unyter zee, is te wetene van tyt harinek die zy zelve met geheelen scepen uuyter zee brochten, nemäer van gleen andere

haringhen noch drooghe noch caeke harinck, noch viveloo (1), ende inder manieren voorseid hadden zy gheleden duer den voorseiden thol sonder vet te ghevene van tholle den voorseide thollenaers sonder alleenlyck van tyt harinck soe voorseid es. Seyden oock voorts de voorseide poorters ovnt paysivelyck ghehouden hebben ghesyn eenighe tol te ghevene van biere dat zy daden commen duer den voorseiden thol, ende waert zoe dat eenighe poorters van der zelver stede, by ignorantie ofte inadvertentien teenighen tyden den voorseide tollenaers gegeven hadden eenen oft twee stoopen biers by gracien, daerby en volcht niet dat dat eenighe prejuditie draghen mochte der zelver stede noch der poorters van diere, ende dat men dat cenichssins soude moghen, noch schuldich waere te treckene teenigher consequentie, omme by dien vercreghen thebbene eenighe possessie up de voorseide heesschers. Ende by den voorseide verwerers was gheseyt, duplicquierende dat wel bevonden zoude zvn, dat de voorseide poorters van Dendremonde altoos betaelt hadden tol van biere, haringhe ende vissche commende unvt der voorseide zee ende lydende duer den voorseiden thol sonder eenighen wederzegghen oft empeschement van de voorseide heesschers, met vele meer redenen by eleken van de voorseide partven, daer toe gheseyt, ende ons overghegeven in gescrifte np de welcke zeker besouck heeft ghedaen geweest by zekere commissarisse, by den hove daer toe ghestelt. Voor de welcke de voorseide partyen hebben ghedaen levden alzulcke oircondschip ende overgegeven alzuleke lettren ofte alst hemlieden ghelieft hadden, de welcke commissarissen zindert ons overgebrocht hebben, huer bezouck ter jegenwoordichevt van de voorseide partven ofte huerlieder procureurs, de welcke naer dien dat zv es te wetene de voorseide heesschers overgegheven hadden reprotchen jegens het oircondschip beleet by de zelve heesschers, ende zy lieden heesschers daer jeghens salvatien, hemlieden ghekeert hadden ende hebben in rechte in ende op tvoorseide ghedinghe, ende was hemlieden dach beteeckent omme dat te hooren, ten aisemente van den hove, ghelyck dese zaken ons blyckelyck zyn by zekere acten ende memoriale van den hove daerop ghemaect. Soe evst dat wy ghesien tvoorseide ghedinghe, tbesouck daerop ghedaen, ende al tguendt dat behoirde oversien ende ghemerct te zvne in dese zake, met grooter rypichevt van rade, hebben geseyt ende ghewyst, segghen ende wysen by desen onse lettren, over recht, dat de tollenaers van den zelven tolle in den name van ons voorseide

<sup>(</sup>t) Viveloo - levaard fr. hareng frais.

heere, zullen voortanne heffen ende nemen van eleken schepe biers lydende duer den voorseiden thol, toebehoorende de poorters van Dendremonde, commende unyter see op vrempde bodemen een kitte biers, houdende vier stoopen ende een half, ende insgheliex van eleken scepe harinek commende nuyter see up vremde bodemen, duer den voorseiden thol veertich haringhen, ende oock van vissche, commende nuyter zee up vremde bodemen, zuleken tol alsmen van ouden tyden gheploghen heeft. In kennissen van desen, hebben wy dese presente lettren ghezeghelt met drye onsen zeghelen, voor ons allen. Ghegeven te Ghendt, den 22en dach van Wedemaent, int jaer ons heeren duust vier hondert ende achthiene; ende op den ploy, stont gescreven; by myne heeren van den raede, wesende te Ghendt, gheteeckent Guido.

### Acte daer by niemant en mach vry zyn van neeringhe, ten zy met borghe.

Unyte dien dat de vrye supposten der neeringhe van de schiplieden der stede van Ghendt, by der ordonnancie der K. Mt. gheordineert np tfaiet ende conduiet der zelver neeringhe, ghedatteert van den 12ch Decembris 1541, gelast ende verobligiert zyn, voor de exsercitie van der zelver haerlieder neeringhe, ende ter cansen van dien te doene ende stellene sonffissanten zekere ende cantie, totter somme van 200 carolns guldenen, voor de indempniteyt van der zelver neeringhe. Soe eyst dat Willem de Jonge, te desen hier omme ghecompareert is voor scepenen van der knere der zelver stede, de welcke hem zekere ende borghe consenteerde te stane over Anthonius de Moor, vry suppost der voorseide neeringhe, voor de voornomde 200 carolus guldenen, conforme de zelve ordonnantie de voorseide borchtochte verzekerende op hem ende al tzyne, present ende toecommende.

### Supplicatie omme uuyt erfven te gane ende een ander daerinne te erfvene.

Supplicert in alder reverentie N., haudere bleven achter Agneese Stock, ende van haere versterfte alsnoch sittende in baten ende commercu, hoe dat hy by consente van myne heeren over hem ende zyne kinderen vercocht heeft N. twee hinnsen, deene, etc. Ende ten fyne zynen coopere tradicie te doene, heeft geweest aen Gillis de Cocq, ontfanghere van Sinte Nicolans kercke, te dien title lantheere van de hinnsen, verzouckende danof myter erfven te gane, ende den coopere daer inne te verghiftene, ende ten boucke commende heeft

hy suppliant daer inne bevonden bekent staende ten proffyte van N. de somme van twee ponden grooten, sonder toonsent ofte wete van hem suppliant, niet jegenstaende oock dat hy in hem Pr gheenssins belanct en is, nochte aen hem noynt eenighe kennisse en hadde, ditte ghemeret ende ten fyne de behoirlicke leveringhe te doene als vooren; soe bidt hy suppliant dat ulieden myne heeren believe den voornomden lantheere, ex officio te ontbiedene voor ulieden ende sonder train van processe hem te ordonneren de voorseide 200 p. gr. unyten boncke te casserene, ten zy dat hy docere by zynen consente, ende zult wel doen.

### Supplicatie om tgoet ende penninghen onder justicie te bringhen.

Supplieren oidtmoidelyck Lieven de Wasschere, graet van de hooryen hebbende ende maintenerende, int sterflums van Lievyne sMaeyrs, int quartier van buer vader ende monderlycke zyde, twelck oock pretendeert de weduwe Jan de Vette, die daeromme jeghens elekanderen alhier in processe zyn, hoe dat de ghereede penninghen ende andere mueblen, zoe den suppliant verstaet, aenveert zonden zyn by eenen Lievin Peert, die daeromme gheen recht en heeft, ditte ghemeret sonderlinghe, dat de voornomde goeden prediciable zyn. Believe U lieden, etc³, hem lastende de voorseide penninghen ende andere goet te consigneren onder justicie telex rechte ende ten coste van ongelieken zult wel doen.

#### Supplicatie omme tooet metten stocke te vercoopen.

Supplierende vertoocht met alle reverentie, Pr Danisis, deelvoocht van Lixkin Schippers, Jans zone, die hy hadde by joncvranwe Margriete van Darre, hoe dat hy qualyck tot zynen goeden gheraken can ende tot tvoorseide weesken, midts dat anders gheen goet ten zelven sterfhnuse en is, dan een huus ende zeker lant Sto Baefz, nu gheconsidereert dat Panwels ende Jan Schippers meer wech hebben dan hunlieden competeren soude inde zelve versterfte, soo zyn sy delayerende den suppliant tzyne te laten volghen. Biddende by dien oidtmoedelyck dat Ulieden, ete. Ghevende hierop gehoir den suppliant ende te consenterene het voorseide huns ende lant Sto Baefz, metten stocke te vercoopene, ten fyne dat den suppliant zyn goet heeft ende tweesken ende gebruycken moghen, zult wel doen, met conditie indien het zelve niet ghenonch ghelde, dat men de zelve inhouden sal.

Kennisse van there daerby men gheauctoriseert is in diversche plaetsen te peysteren. (1)

Kennelyck zv aflen lieden dat commen ende ghecompareert zvn in persoone voor scepenen der stede van N. etca. N. kennende ende lydende wel ende duechdelyck vercocht t'hebbene ende vercoopen midts desen N, de somme van drye ponden grooten tsjaers erfyelieke losselycke rente den penninck 16ne, die zy comparanten tzamen beloven geheel te lossen ofte teenemael te bezettene, binnen deser stede oft lande van N., up goet souffissant bezet binnen drye jaren eerstcommende, sonder langher vertreck, sonder dat eenich van hemfieden comparanten ofte huerlieder hoirs gestaen sal, midts betalende, lossen ofte bezettene zyn contingent oft part. Behondens oock dat zy comparanten egheene lossinghe en sullen vermogen te doene voor t'expireren vande voorseide dry jaren, waeraf d'eerste jaer vallen ende verschynen sal den 20en Septembris 1582, te betalen met goeden gevalueerden ghelde, in gande oft silvere, zulex als de Co. Mat by zyn domeynen saf doen ontfanglien vry ende znyver, sonder eenich aftreck van den 10en, 20en, 40en ende 100en penninck oft cenighe andere imposition, hoedanich die sonden moghen wesen. Belovende sy comparanten elek voor andere ende een voor al, de voorseide rente jaerliex te betalen in handen van hem coopere ofte zyne ghecommitteerde, togher deser lettren oft vidimus antenticq van diere, sonder des coopers cost oft fast binnen der stede van Dendremonde, of zoe verre daer hy coopere hemlieden vercoopers assigneren sal de zelve betafinghe te doene, ende soe wanneer zy vercoopers naer texpireren van de zelve drye jaren de zelve rente zullen wiflen quyten ende fossen, zullen tzelve ghehonden zyn den coopere t'adverteren een half jaer te vooren, ende te betalene de principale hooftpenninghe in goeden gevalueerden glielde, soe voorseid is, ter somme van acht ende veertich ponden grooten, met vulle verloop naer rate van tyde; ende waert dat sake dat de voornomde comparanten niet en gaven noch en betalen den coopere, zwie erfgenamen ende naercommers, oft andere van hem coopere recht ende actie hebbende, bringher deser lettren de voornomde rente teleken termyne als boven gheseyt is, ofte binnen eender maent daer naer ombegrepen, soe verlyen, gheloven ende willecheren zy comparanten een voor al, ende elck voor andere

<sup>(</sup>i) Peysteren. — Pleisteren, toeven, rusten, stil houden, stil staan, niet voorgaan. — fr. Gesser.

dat de voornomde coopere, zyne gewareghe bode oft andere recht ende actie van hem hebbende, sal moghen in wat stede oft plactse dat hy wille op ons ofte onse naercommefinghen van den daghe voorts, dat die maent naer den verschenen termyn overleden sal wesen verteeren acht grooten vlaems sdaechs up elek pont grooten voorseid, alzoe langhe ende totter tyt dat hy comparant of zyne naercommelinghen de voorseide losrente ende theringhe af wel betaelt zullen hebben, sonder de principale rente vet daerby te verminderen; welcke voorseide theeringhe van acht grooten sdaechs up elek pont grooten, de voornomde comparanten belooft hebben ende beloven midts desen den voorseiden coopere, zynen gewareghen bode oft andere recht ende actie van hem hebbende, altoos wel ende duechdelick met de principale somme gesaemptelyck, sonder divisie, maer teenemale te betalene, mitgaders alle de costen die hy coopere, zyne gewarighen bode oft zaken van hem hebbende, glielyck voorseid staet, liebbende ofte tyden sal tot zynen simpelen waersegghen, sonder prenye ofte eedt daer over te doene. Ende alle de voorseide voorwaerden glieloven de voorseide comparanten in goeder trauwen duechdeliek te vulcommen, hier inne verbindende zv comparanten ghesaemder handt, een voor af ende elek voor andere, den persoonen van hemfieden comparanten ende huerlieder naercommelingen mitgaders huerlieder ende huerlieder naercommers goedinghen, alzoe wel aen erlye als ander goet, rocreude ende onrocreude die zy hebben oft naermaels vercryglien connen, neglieene uuytgesteken oft ghereserveert, waer die gliestaen, gelegen oft bevonden zullen worden; stellende de zelve daer vooren ter heerlicke executie, renunchierende ende afgaende ten desen zy comparanten, soo voor hemlieden als huerlieder naercommers, van alle exceptien, cavillatien, (1) previlegien, ende hulpen van rechte, gheestelicke ende weerlycke, ende daer toe van allen constitutien, gracien ende lettren van respyte, subtyle vonden, die gegeven zyn, oft die men nacrmaels soude moghen gheven van Pausen. Keyseren ende andere heeren ende prelaten; ende van als dat zv comparanten doen mochten jegliens den voorseide voorwaerden ende verbanden. Ende de voorseide coopere ofte recht ende achtie van hem hebbende, fetsel hadde oft onschaede doen mochte, renunchierende voorts recht dat seght, dat generale renunciatie niet en doocht, ten sy datter speciale renunciatie vooren gaet, verzouekende zv comparanten van ons scepenen voornomt, int ghone voorscreven

<sup>(1)</sup> Cavillatie: Sluwheid, haarklovery, fr. finesse, ruse, chicane, cavillation. (terme de barreau et de controverse.)

ghecondempneert te zyne. Volgende welcken wy scepenen boven genoempt, den voorseide comparanten ende elcken van hemlieden byzundere int gone voorscreven ghecondempneert hebben ende condempneeren by deser, up t'verbant ende executie alsboven. Actum, present Jacob d'Hertoghe ende Jan van Langenhove, scepenen der voorseide stede, den 24° Septembris 81, ende onderteeckent, van der Beke, ende inde marge: Recepta in den bouck van kennissen, folio 99 v°.

In margine. Burgmeester ende scepenen van der stede van N. hebben geanctoriseert ende ancthoriseren L. ten fyne hy dinsinnatie doe anden persoon van N. ende N. omme up te bringen de somme van N. hier inne geroert ende tot anderstont zy de sententie zullen opgebrocht hebben, consenteren den originalen heesschre de theere van acht grooten sdaechs van eleken ponde, volgende den originalen brief dies breeder mentie makende alhier gesien. Actum, etc<sup>a</sup>.

Appoinctement tusschen die van den Capitle ende der stede van Dendremonde, nopende tuuytgheven ende dispenseren van huerlieder wynen ende bieren, met meer andere articlen.

De raedslieden gliecoren Keysers van Romeynen, altyts vermeerders sryex, Coninck van Germanien, van Spaengnen, van Arragon, van Navarre, van beede Cecillien, van Jhernsalem, van Hongrien, van Dalmace, van Croacie, etca, eersthertoghe van Oostenryck, hertoghe van Bourgoignen, van Lotryck, van Brabant, van Stier, van Carinte, van Carniole, van Lembourch, van Luxemborch ende van Gheldre, grave van Hansbourg, van Vlaendren, van Tyrol, van Arthoys, van Zwane, Marcgrave van Bourgouw ende des Heylichs Rycx, van Holland, van Zeelant, van Ferrette, van Kiburgh, van Namen ende van Zutphen, grave heere van Vrieslant, up de marche van Sclavonie, van Portenau, van Salins ende van Mechele, gheordonneert in Vlaendren, doen te wetene allen lieden, dat voor ons commen ende gliecompareert syn in persoone Mr Rombault Canthals, Scholastre, over hem zelven ende als procureur van deken ende Capitle van de kercke collegialle van Dendremonde, mitgaders de gliemeene supposten van der zelver kercke gliefundeert by lettren van procuratien speciale ende irrevocable, onder den zeghele van den voorseiden Capitle, danof dinhout hier naer volcht van woorde te woorde : Allen den ghonen die dese lettren sullen sien oft hooren lesen, sahuut. Wy vicedeken ende Capitle van de kercke collegiale van Onser Vrauwen binnen der stede van Dendremonde, mitgaders alle de capellanen ende beneficialen der voorseide Capitle, doen te wetene dat wy tzamen ende elek byzandere in onse stede gliestelt ende gliemaect hebben, ende by dese onse lettren stellen in onse stede ende maken machtich Mr Rombault Canthals ofte Mr Sebastiaen Boele, hem ghevende speciale macht ende irrevocable, omme over ende in den name van ons, te compareren voor hooghe, edele ende moghende heeren, myne heeren van der raede ons gheduchs Heeren, geordonneert in Vlaendren, ende by hem in onse name te passerene alzulcken appoinctement als ghemaect ende geordonneert es tusschen ons, over d'een zyde, ende scepenen ende raedt van de stede van Dendremonde, ter cansen van den keldere ons voorseide capitle, by hooghe ende edele heeren de grave van Gavere, heere van Fiennes, ende in tonderhouden van dien, te laten condempneren naer style ende usancie van den voorseide hove, glielyck ende in alder manieren off wy jegenwoirdelick in persoone zelve present geweest hadden, ende beloven tvoorseide appoinctement ende condempnatic glieschiet inder manieren voorseyt, t'onderhouden, goet, vast gestadich ende van weerden, up verbant van den goeden onsen voorseiden capitle toebehoorende; in teecken der waerheyt, zoe hebben wy vicedeken ende capitle voorscreven, den zeghele ons voorseide capitle onder unvthanghen, den lesten van Lauwe, anno XVe vierentwintich, ter eender zyde. Mr Olivier Nieulant voorscepene ende Jan van Steghem, secretaris van der zelver stede, over hemlieden, ende als procureurs van scepenen ende raedt, mitgaders t'ghemeene lichaem ende inzetene van diere, ghefondeert by lettren van procuratien oock speciale ende irrevocable, onder den zegliel van saken der zelver stede, danof t'inhouden hier naer volcht: Wy scepenen ende raedt van der stede van Dendremonde, doen te wetene allen lieden dat up den dach van hedent, over ons ende in den name van der zelver stede ende ghemeenen lichame ende inzetene van diere, wettelick machtich gemaect hebben, ende in onse stede gestelt ende by desen onsen lettren maken machtich ende stellen in onse stede, Mr Olivier Nieulant, Pr Nachtegale, Jan van Steghen, Jan van der Guchte, ende eleken sonderlinghe toogher deser lettren, hemlieden ende elek byzundere ghevende aucthoriteyt, macht speciael ende last absoluut ende irrevocable, omme over, ende uuvten name van ons ende der zelver stede. te gane ende compareren voor hooghe, edele ende moghende heeren myne heeren van den edelen raede der Ko. Mat. gheordonneert in Vlaendren, ende aldaer te verkennen ende passerene zeker accord ende appoinctement, onlancx ghemaect ende gheordonneert by hooge ende moghende, den grave van Gavere, heere van Fiennes ende stadhoudere general van desen lande van Vlaendren, by advyse ende

middele myne heere den president van Vlaendren ende andere raedsheeren by hem wesende, naer diversche communicatien ende vertrecken daer van ghehouden ende by partven ghenomen tusschen ons in den name van der voorseider stede ter eender zyde, ende deken ende capitle, mitgaders d'ander vry supposten van Onser Vrauwen kercken binnen der zelver stede ter andere, nopende t'unvtgeven ende dispenseren van haerlieder wynen ende bieren, tzelve appoinctement in daten van 8en van Novembre lestleden gheteeckent by den voornomden grave van Gavere, ende ons inden name van de voorseide stede in tonderhouden ende vulcommen van den zelven accorde ende appointemente, ende van eleken article byzundere daer inne begrepen, te laten condempneren up heerlicke executie ende constraincte van Sen penninck, volghende de notoire style van der zelver camere, ende danof behoirlicke lettren ende brieven te begheerene ende lichtene, ende voorts al te doene int gluendt des voorseid is, met diesser meer aencleven mach, dat wy zelve aldaer present ende voor ooghen zynde souden moghen doen ofte schuldich waere van doene. Al waert dat de sake meerder oft speciaelder last oft macht beglieerde, belovende wies by den voornomden hueren procureurs oft eenich van dien verkent ende anderssins ghepasseert oft ghebesoingneert sal worden, thoudene goet, vast, ghestadich ende van weerden, nu ende ten eenwighen daghe, up verbant van ons ende onsen goeden present ende toecommende, ende tghewysde te betalene evst noodt. In kennissen der waerheden, soe hebben wy scepenen voornomt, den zeghel van zaken der voorseide stede hieran ghedaen hanghen, up den 22en dach van Decembre, int jaer duyst vyl hondert ende 24; ende gheteeckent op den ploy: Steghen, ter andere. Te kennen ghevende dat onlanex leden zeker accord ende appointtement ghemaect is, tusschen den voornomde partven in de qualiteyt alsboven, ter causen van den uuvtgeven ende dispenseren van huerlieder wynen ende bieren, naer unvtwysen van eenen zekeren ghescrifte, gheteeckent by der handt van myne heere den Grave van Gavere, stadhondere, capitevn ende gouverneur general van Vlaendren ende beede partven hanteeckenen; van den welcken het inhonden oock hier naer volcht van woorde te woorde:

Appointement tusschen t'capittle ende die van den kercken van Dendremonde ter eender zyde, ende die van der stede, aldaer ter andere.

1. Eerstwarf, dat men gheene saten houden en zal in den keldre van den capittle, van weerlicke nochte gheestelicke persoonen, ten waere dat zy vergaerden omme de ghemeene affairen van den capittele oft kercke; in welck geval ende oock als yemant van de Cannniken ofte Capellanen de possessie sal willen nemen van zyne beneficien by prochrent, dat zy alsdan ende de voornomden prochrent met hemlieden zullen moghen hnerlieder maeltyt hebben ende zate hebben in den keldere van den capitle, ende anderssins up de boete van 6 l. p., ten laste van den kelderwaerdere, gaende als hier naer verclaerst staet.

- 2. Item, dat omme de groote abuusen ende franden, die men committeert in den zelven capittle keldre, in unytgheven van de wynen ende bieren by nachte ende by ontyde, zoe en sal men van nn voortaen, maer smelitinex, ten zeven lineren, den zelven keldre open doen, ende t'savonts, ten neghen uren sluyten, ten lanexsten om wyn ende bier unyt te ghevene; ten waere emmere dat sonderlinghe nootzake ware van sieckten oft anderssins, te verbnerene by den kelderwaerdere ende den ghonen diet halen, elek up gelieke boete.
- 5. Item, dat zy Cannnicken, Capellanen ende andere vry supposten, zullen gehonden zyn huerlieder wyn ende bier dat zy slyten sullen, zullen thuerlieder hunse doen halen, by huerliederen eyghen dienaere, ende met huerlieder teeckene, ende die gheen dienaer oft bode en hebben, zullen dat zelve moghen halen, oft by eenen gheleenden bode met haerlieder teecken doen halen, ende anders niet, up gelicke boete ten laste van den ghonen die ter contrarien doen sal.
- 4. Item, dat oock al te niet de vry supposten ende anders neglieene zullen moghen gaen gracelyck spacieren ende huerlieder recreeren in den zelven keldre, om eenen pot wyns oft twee, ende biers, ende anders niet, sonder met hemlieden eenighe onvrye, tzy glieestelyck oft weerlyck te vereedene, ende in alzoe verre als men by hemlieden eenighe onvrye bevonde, dat ware elck, alzoe wel de vrye als onvrye, mitgaders de kelderwaerdere up gelieke boete van zes ponden par, ende dit by expressen consente van de zelve supposten.
- 5. Item, dat als zy Canonicken ende Capellanen ende andere vry supposten zullen gaen eten bryten huerlieder hunse, ghelyck in bruyloften ende andere maeltyden, daer en sal elek Canoninck, prochiaen, scholastere maer senden oft bringhen tot eenen stoop en half ende daeronder, ende alle andere vry zynde tot eenen stoop incluz ende daerondere, al sonder hieraf ghelt te nemen

- directelick oft indirectelyck, up gelicke boete van zes pont par., ten laste van den ghonen die ter contrarien doen sal.
- 6. Item, dat de Canonincken ende andere vry synde, woonende met vadere ende moedere, broedere ende zuster, oft andere lucrlieder vrienden, maer hebben en zullen, te wetene eleken canoninck, prochiaen, scholastre ende cantere, tot eenen stoop ende elek van de capellanen ende andere bevryde persoonen een vierendeel s'daechs, up de ghelyeke boete ten laste alsboven.
- 7. Item, dat zij van den Capitle ende kercken voorseid, suflen moghen liberalyck beschincken lieden van eenen van buyten der stede, tzy van twee, drye, viere, vyfve oft zes cannen, ende niet meer alst hemlieden zal goetduncken, sonder danof ghelt te nemene up ghelieke boete.
- 8. Item, dat zy van den Capittle gheen bier oft wyn, danof zy vry zyn innelegghen zullen, sonder danof te wetene anden pachters van de assyse, de wete te latene, up gelicke boete ende ten daste alsvooren.
- 9. Item, dat alleenlyck vry zyn sullen de Canonincken, prochiaenen, scholaster, canter, coster, capellaen, vicarissen ende andere habitanten, beneficie oft officie hebbende inde zelve kercke, mitgaders de roedraghere ende een huerlieder ontfanghere van den capittle, ende anders nyemandt, op de boete alsvooren, ten laste van den kelderwaerdere.
- 10. Item, dat dofficiers ende assysere deser stede van Dendremonde, tallen tyden alst hemlieden goetdmeken sal, sullen moghen gaen ende commen inden zelven keldere omme te visiterene, ofter gheen transgresseurs en werden bevonden van den articlen, hier inne gespecifieert, omme hemlieden alsdan danof te calengierene, alzo de vrye ende onvrye, up hemlieden te procederene, te wetene op de gheestelicke naer nnytwysen van den naervolghende articlen, ende op de weerlicke by fmeren juge; in welck cas de voornoemden kelderwaerder gehouden wert hemlieden openinghe van den keldre ende camere te doene, up ghelycke boete.
- 11. Item, dat alle de potten van wyne ende biere, die by den heere oft zynen dienaer gecalengiert ende aenveert zullen syn metten faicte, als gaende oft doende jegens den voornomden articlen oft eenich van dien, sullen zyn verbuert, ten proffyte van den voornomde heere, ende dat alle de voorseide boeten zullen syn ten proffyte, een derde ter discretie van den capittle, een andere derde van den heere ende den voorseide stede, ende een derde

van den aenbringhere, danof dat den deken ende vicedeken, oft den ondtsten residerende Canoninck, ende de twee eerste scepenen van der stede, zullen hebben de kennisse ende judicature ghesaemderhant, die zy houden zullen in Capittle; van de gewysden zullen zy van den Capittle danof dexecutie doen binnen derden daghen, ende daer zy dies in ghebreke blyven, zoe sal de bailluy van de voorseide stede dies heerlicke executie doen moghen up temporeel van den ghecondempneerden.

12. Item, ende volghende de voorgaende ordonnantie van myne heere van den stadhoudere van Gavere, zoe sullen beede de voornomde partyen dat appointement passeren oft over hemlieden doen passeren elek by behoirlieke vorme, voor myne heeren van den raede in Vlaendren, np zuleke executie ende constrainete, als by den style van den zelve camere gheuseert is, al binnen dry weken.

Aldus veraccordeert ende geappoincteert by myne voorseide heere den stadhoudere, ende gheaccepteert by heer Michiel van Leenwerghem, Canoninck, ende Mr Rombaut Cauthals, scholastre, over die van den Capitle, ter eender, ende den hoochbailluy, mitgaeders den voorscepene ende pensionnaris van de voorseide stede, ter andere, den 8e dach van Novembre 1324. Toirconden elex hanteecken hier onder gestelt ten zelven daghe; aldus gheteeckent J. de Lembourg, ita est Michiel Leeuwerghem, ita est Mr Rinoldus Beths, Olivier Nieulant ende Steghem, verzouckende elcken van de voornomde comparanten hemlieden ende luiere meesters constituanten, in het onderhoudt ende vulcommen van den zelven appoinctemente ende elcken poincte sonderlinghe ghecondempneert thebben, up heerlicke executie ende constraincte van den 5en penninck losrente; voorts de zelve comparanten dese lettren, alsnu gewyst te zyne executoire, sonder dat yan noode wert, alwaert dat de verjaerde ende overjaerde oft verdaechde van nieux te zyne executoire gewyst. Ende wy gehoirt t'inhouden van de voorseide procuratien ende appoinctement mitgaders t'verzouck ende begheerte van de voorseide comparanten, hebben hemlieden ende huerlieder meester constituanten by huerlieder consente ghecondempneert ende condempneren by desen onse lettren, int onderhouden ende vulcommen van al tguendt dies voorseid is, up heerlicke executie ende constraincte van den 5en penninck, tons gheduchs heeren proffyte, ende voorts verclaersen dese lettren als nu executoire, sonder dat van noode wert, al waert dat die verjaerden ende verdaechden van nieux te doene, wysen executoire. In kennisse der waerheden, zoe hebben wy den zeghele van den camere van den raede in Vlaendren, hier aen doen hanghen. Gegheven te Ghendt den 4en dach van Sporcle, int jaer dunst vyf hondert ende vierentwintich; ende, onder op den ploy, stont gesereven: by myne heeren van den raede gheordonneert in Vlaendren; gheteeckent Boulin. Oock zoo stont achter up den rugghe gescreven: gepubliceert ten bretecke, naer doutste coustnyme, present Raesse de Crane, baillny, Mr Olivier Nienlant, Goossen Spanoghe, Elewaert de Hertoghe ende Berthelmeens Penneman, scepenen, desen 27en in Maerte 1524, voor Paesschen, gheteeckent Steghen.

# Resignatie by Mre Jacques Schoonhoven, tot behouf van Mr Jan d'Haesdonck,

Charles, par la divine clémence, empereur des Romains, tousiours auguste, roy de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Arragon, de Navarre, de Naples, de Cecille, de Maillorcque, de Sardaine, des Isles, Indes et terre ferme, de la mer Occeane, archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres, Conte de Flandres, d'Arthois, de Bourgoigne, Palatin et de Haynault, de Hollande, de Zeelande, de Ferrette, de Hagnoult, de Namur et de Zutplien, Prince de Zwane, Marquiz du sainct Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines, des cité, ville et pays d'Utrecht, d'Overvsele et Groeninghen, et dominateur en Asie et en Affricque. A tous ceulx qui ces présentes verront, salnut. Comme nostre bien amé maistre Jacques de Schoonhove, licencié es loix et lieutenant civil des Indaghinghes (1) de Tenremonde, ait audiourd'huy, date de cestes, par son procureur souffissament fondé des lettres de procuration, dont est apparn, faict résigner le dict office, es mains de nostre treschier et féal chevalier, chief et président de nostre privé conseil, Messire Loys de Schorre, comme es nostres, pour et au prouffict de Mre Jehan d'Haesdonck, aussy licencié es loix; movement que ce soit nostre plaisir, scavoir faisons, que avans la dicte résignation aggréable, et pour la bonne relation que faict nous a esté de la personne du dict maistre Jehan d'Haesdoncq et ses sens, prindence et litérature et expériences en faict de justice, nous icellus confians à plain de ses léauté et bonne diligence, avons commis et ordonné et establi, commectons, ordonnous et establissons par ces présentes, lieutenant civil desdicts Indaghinges de Teuremonde, au

<sup>(</sup>i) Indaging, fr. Citation, sommalion, assignation.

lieu du dict Me Jacques van Schoonhove. Le quel de son bon gré et movenment la dicte résignation, en avons déporté et deschargé, déportons et deschargeons par ces dictes présentes, et par icelles avons donné et donnons andiet Mre Jehan d'Haesdouck plain pouvoir, ancthorité et mandement especiael du dict estat de lieutenant civil. doresenavant tenir, exercer et deservir, prendre court et cognoissance des tous procès, causes et quereles que à loccasion de debtes et actions personnelles, parcidevant de vray contract se pourront esmouvoir. Et à ceste sin décerner et faire expédier tous adjournemens. dont il sera requiz par les parties, icelles appoincter amiablement, se faire se peult, si non les faire sommièrement procéder et estans lenr, leurs proces instruictz, procéder à la widenge et décision diceuly, selon droict, raison et justice, et an surplus faire tout ce enthièrement que bon et léal lieutenant civil susdit peult et doibt faire, le tout selon et ensuyvant noz lettres d'octroy, et les ordonnances et instructions sur ce dressées, anx honneurs, droictz, libertez, franchises, sallaires et émolumens spécifiez en icelles lettres, tant quil nous plaisra. Sur quoy le dict Mre Jehan d'Haesdoneg sera tenu faire le serment pertinent, es mains de nostre bien amé et féal président de nostre couseil en Flandres, Messire Loys de llevlwyghen, chevaillier, comme mectous à ce, et luy mandous que receu du dict Mre Jehan d'Haesdoneq le diet serment, il le meete en justice et par nous en possession du diet office de lientenant civil, et d'icelluy ensemble des honneurs, droictz, libertez, franchises, sallaires et émolumeus susdicts, il nostre bailly de Tenremonde, les bourgmestres et eschevins illeeg et tous aultres noz insticiers et officiers, cuy se regardera, le fachent, senffrent et laissent plainement et paysiblement joyr et user, sans luv faire, meetre, donner, ne sonsfrir estre faict. mis on donné aulcun trouble on empeschement au contraire. Car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ce, nons avons faict meetre nostre seel à ces présentes, donné en nostre ville d'Utrecht, le second jour de Janvier, l'an de grace mil cincq cens et quarante cincq, de nostre empire le 26°, de noz règnes de Castille et aultres le 50°. Et sur le reply estoit escript : Par l'empereur, et signé, Verevcken.

Au jourdhuy 25° jour de Février mil cincq cens quarante ciucq, maistre Jehau d'Haesdoncq dénommé au blanck de cestes, a faict le serment pertinent à l'estat de lieutenant civil des *Indaghinghes* de Tenremonde, dont au blancq est faict mention es mains de Mons<sup>r</sup>. Messire Loys de Heylweghen, président de la chambre du conseil en Flandres, en la présence de moy grellier sonbsigné. Faict à Gand le jour et an que dessus : Steelant.

Sentencie tusschen scepenen der stede van Dendremonde over Thomas de Grauwe ende Gillis Pauwels, poorters, gebannen buyten Uuytberghe ende Overmeere, jegens den bailluy ende mannen der voorseyde heerlicheyt, daer by blyct dat ze den ban wederroupen hebben, als by : non jugé.

De raedslieden myns gheduchs heeren, shertoghen van Bourgoingnen, van Brabant ende van Lembourg, grave van Vlaendren, van Arthois, van Bourgoingnen, van Henegauwe, van Hollandt, van Zeclandt, ende van Namen, glieordonneert in Vlaendren, allen den gliuenen die dese onse lettren zullen sien oft hooren lesen, saluut. Doen te wetene dat unyte dien, dat om af te legglien zeker geschil geweest tusschen scepenen ende raedt der stede van Dendremonde, Thomaes de Granwe ende Gillis Pauwels, poorters van de zelve stede, mitgaders de procureur general van Vlaenderen met hemlieden gevoucht, evenverre dat eleken aengaen mach, heesschers, op een zyde; ende Everaert van Botelaer, bailluy, Willem de Waghemakere, Jan van Wehaghe, Jan de Beer, Gillis van der Zype, Heyndrick Boorse ende Jan Aleytere, mannen van leene van den heeschepye van Unytberghe ende Overmeere, verwerders, op dandere zyde; Clays Keye, procureur van de voorseide heesschers, ende de voorseide baillny ende mannen van Uuvtberghe ende Overmeere, comparerende voor ons in camere van den rade te Ghendt, ons vertoocht hebbende verleken wesende, indien dat ons ghelielde inder vormen ende manieren begrepen in zeker cedulle, verzouckende daer inne ghecondempneert thebbene ofte moghen zyne, van welcker cedulle t'inhouden hier naer volcht. Uuyte dien dat onlancx leden zeker gedinghe ende questie gheresen is voor hooghe ende moghende heeren, mijn heeren van den edelen raede, myns gheduchs heeren shertoghen van Bourgoingnen, grave van Vlaenderen, in zyne camere van den raede, te Ghendt, tusschen scepenen ende raedt van der stede van Dendremonde, Thomaes de Grauwe ende Gillis Pauwels, poorters van der voorseide stede, mitgaders de procureur general van Vlaendren, met hemlieden gevoncht, evenverre dat eleken anguen mach heesschers, op een zyde, Everaerdt van Boterdale, bailluy, Willem de Wagemakere, Jan van Wehaghe, Jan de Beer, Gillis van der Zype, Heindrick Boorse, ende Jan Aleytere mannen van leene van den heerschepie van Unytberghe ende Overmeere, verwerders, up dander zyde, spruytende uuvt cansen van dat de voorseide mannen, ter maninghe vanden voorseiden baillny, ende boven lettren van verbode, hemlieden gesonden, by den voorseide wetten van Dendremonde, alzoe sy van ouden tyden gecostumeert hebben

van doene, gebannen hadden de voorseide poorters van Dendremonde elck een jaer op een let bunyten den voorseide heerscepe; hemlieder gevende title, te wetene : den voorseiden Thomaes van vranwen crachte ende onruste te makene, in zyne gebuerte, ende den voorseiden Gillis, van dat hy betere waere bryten der prochie dan daer binnen; den welcken van grooteliex gedaen was in achterdeele vande vryhede van de voorseide stede van Dendremonde, ende oock jeghens t'inhouden van huere privilegien, liberteyten, possessien ende saisynen, danof zv van oudts tyden genseert ende gepossesseert hadden; in twelcke proces zoe verre gheprocedeert heeft geweest voor U, myne heeren, als dat de voorseide van Dendremonde hueren heesch gemacet hebben jeghens de voorseide verwerders, contenderende ten fyne, dat zy wederronpen ende te nienten doen souden den voorseiden ban. als qualvek ende onducelidelick gedaen, oft dat dien ban by U, myne edele heeren, als souverain juge, wederroupen worde, ende dat zy hem voortanne wachten, sonder van ghelycken te doene op de poorters van de stede van Dendremonde, mitgaders oock, dat zy ghecondempneert worden in de costen van den voorseide gedinghe; ende naerdien, dat de voorseiden procureur general oock jegens hemlieden ghenomen hadde conclusie, de verwerders voorseid verzochten dach, omme daerop te verantwoorden, die hemlieden was gheconsenteert teenen zekeren daghe, daernaer die sedert te meer stonden ten nernsten verzonek van de voorseide verwerders gliecontumaceert ende mytgestelt heeft gesyn, tot sVrydaechs den 25en dach van Augusti naest commende. Ende het zv alzoe dat hangliende den voorseiden dach, by tusschen sprekene van eenighe goede notable lieden, de voorseide partyen zyn van accorde, up dat hem den hove zulex belieft toe te latene, inder manieren naervolgende, dats te wetene : dat de voorseide verwerders comparerende voor myne heeren kennen zullen, den voorseiden ban by hemlieden ghedaen wesende als by niet jugé up de voorseide poorters van Dendremonde, ende by dien gehouden als niet glieschiet, ende dat zv hem wachten zullen van voortaen desgelick te doene up poorters van Dendremonde alzoe sy ghecostumeert hebben van doene, ende midtsdien, werden de voorseide twee poorters van Dendremonde, by hemlieden gebannen alzoe voorseid es, alzoe vrv als zv waeren voor den voorseiden ban. Soe evst dat wy gesien de voorseide cedulle, consent ende begheerte van de voorseide partyen, achter dien dat de voorseiden bailluy ende mannen van leene van Unvtberghe ende Overmeere hemlieden in ons gesubmitteert hebben, als van den broke dat sy hier in verbuert moghen

hebben jegens onsen voorseiden heere. Belovende daeraf te houdene ouse ordonnantie, dat wy gehouden hebben in ons advys, ende de voorseide partyen ende elek byzundere ghecondempneert ende condempneeren by dese onse lettren, te houdene ende vulcommene t'inhouden van de voorseide cedulle hier boven gheincorpuleert, twelcke zy aen beede zyden alzoe voor ons verkent ende gepasseert hebben. In kennissen van desen, zoe hebben wy den zeghel van den camere hieraen doen hanghen. Gegeven te Ghendt, den 25en dach van Ougst 1441; ende up den ploy stont gesereven: by myne heeren van den rade, wesende te Ghendt, gheteeckent: Wielant.

Privilegie daer by blyct dat de gone van Dendremonde hun leenen moghen veralieneren ende vercoopen, sonder octroy: betalende 10 lb. par. voor relief, ende 20 s. p. van camerlinckgelt oft de beste vrome van drien, et est terre imperialle et tenu pour francq alleu, non subject dicelle nostre conté de Flandres, et que l'achateur des dits fiefs ne soit plus francq en confiscation de biens que le vendeur, (1) — 28 Fevrier 1461.

Privilegie vande Indaghinge 2. - 4 Mai 1544.

Privilegie ende statuyt van procederene by den voornomden lieutenant civil van der Indaghingke. (5). — 4 Juin 1544.

#### Executoire ter generale middelen.

De vier leden slants ende graeffschap van Vlaendren, allen duerwaerders, ordinaire ende extraordinaire, residerende binnen den voornomde lande van Vlaendren, mitgaders allen anderen officieren van den zelven lande, hierop verzocht, saluut. Wy lasten, ordineren ende committeren, nlieder ende eleken oock byzondere midts desen, dat ghy stappans tot verzoneke, zoe van de generale commisen, als particuliere collectenrs van de leste nienwe middelen, die wy onlanex lede ledewys, volgende der authorisatie up gestelt ende gheordonneert hebben, te lichtene up diversche spetien ende waren, tot proffyte van de voorseide lande, respectiveliek doet incommen ende executeert alle suleke sommen, als men van de voorseide middelen hemlieden tachter ofte schuldich sal wesen, volgende der ordonnaneie ende lyste

<sup>(</sup>i) Dit deel verscheen reeds in « La Coutume de Termonde » uitgegeven door  $M^i$  den graaf Th. de Limburg-Stirum , blz. 296.

<sup>(¿</sup> Zie in den Placaelbouck van Maendren, 2de deel, blz. 500.

<sup>(5)</sup> Dit deel verscheen reeds in « Recueil des ordonnances des Pays Bas. 2º serie — t506—1700 — Tome 4º » uitgegeven door Mº J. Lameere, raadsheer by het Verbrekingshof.

by ons daerop gliedepescheert ende gedaen publiceren, den 11ch der voorleden maent van Meye, met de verbuerte ende breucke daertoe staende, zonder eenighe dissimulatie, wevgeringe ofte vertreck, mett alles diesser annecleeft ende dependeert, ende ditte by apprehentie van de persoonen van de debitenrs, tlegghen van weddeboden thuerlieder huuse ende vercoopinghe van huerlieder goedingen, bedwingende tot betalinge van de voorseide penningen, danof ulieden dnechdelicken blycken zal alle de ghone diet behoirt reelick ende by faicte, soe men ghecostumeert es voor gheprevilegierde penninghen, niet jegenstaende eenighe oppositie ofte appellatie ghedaen ofte te doen ter contrarien, ende sonder prejudicie van dien, tot effectuelen nampte ghedaen, indien eenich different valt tusschen partven, dachvaert de zelve partien, voor elek van den respectiven leden, elek int zyne. Omme aldaer sommierlick ende sonder vignere van processe glieordonneert te zyne, soot in redene betaemt, des te doene, ende van tgoue daeranue meer soude moghen cleven. Wy ulieder te vullen gheanethoriseert hebben, lastende eenen vegelycken, dat zy U tzelye doende neerstelicken obedieren, ende overmidts men van dese jegenwoirdighe lettren in diversche plactsen sal van doene hebben, zoe verstaen wy dat up de copie van diere gecollationneert ende geteeckent by eene van onse greffiers ofte secretarissen, vaste ghelove gegheven zvn sal, als te dese originale. Dwelck wy oock verclaeren in viguere te zvue ende blyvene, niet jegenstaende eenige verjaerthede ofte costuyme ter contrarien. Actum ter vergaderinge van leden, binnen der stede van Ghendt, den....

#### Diergelicke executoire opde unytvaerende goedingen binnen den lande van Waes.

Hoochbailluy, sgravenmannen ende hooftscepenen van den lande van Waes, den eersten officier, stadthondere, duerwaerdere ofte meyere, hier op verzocht, saluut. Alzoe tonser kennisse commen is, dat niet jegenstaende de scherpe ordonnantien, edicten ende statuuten, mitgaders de penen ende mulcten (1) daer inne begrepen, vele ende diversche persoonen in fraulde van de nieuwe impositie forayne, by ghemeenen accorde upgestelt, by consente van zyne hoocheit, tot hulpe ende subsidie van de zware lasten, die tvoornomde landt alle maenden contribueren moet, totten onderhoude vande garnisoenen van Waes nabueren, op allerande uuytvaerende goet, volgende de parti-

<sup>(1)</sup> Mulcte - boete, geldboete, fr. amende, peine pécuniaire.

culiere lyste danof wesende, hem daghelicy veryoorderen te transporteren uniten lande van Waes, Beveren ende andere zyne toebehoirten, vele ende verscheyden soorten van goeden in bestialen, graen, sact, vlas, wolle, lynwaet, haut, steen ende andere spetien, breedere by de particulière lyste verclaert, zonder die alvooren aen te gheven daert behoirt, ende daer van die gestatueerde rechten betaelt ende passeport gelicht thebbene; dat oock diversche in taengeven van den unytvaerende goeden ende rechten van de passeporte, receleren ende verzwyghen een goede partye van dien, grooteliex daer by frauderende tvoornomde landt ofte pachters van dien; ande andere delaverende ende refuserende promptelicken te betalen de voorscreven imposition, alles tot grooten naedeele vande voornomde pachters ende vilipendentie vande voornomde ordonnantie, inder voughen dat de particuliere pachters by faulte van diere dagheliex, daeromme lyden ende onderstaen diversche lasten van executie, ende noch meer zoude, ne werde daer inne by onsse voorsien. Verzouckende daer omme onse provisie ende commissie executoire, soe evst dat wy de zaecken voorscreven overgemeret, unyt crachte van de generalle aucthorisatie onsen collegie, te dier cause verleent van zyne voornomde hoocheyt, ontbieden ende bevelen, U daertoe committerende, by desen eyst noodt, dat ghy terstont ende sonder vertreck, ten verzoucke vande voornomde pachters, arresteert ende saisiert, van weghen de Mat, alle soorten van bestiael, graen, zaet, vlas, lynwaet, handt ende andere spetien van unvyvarende goeden, subject der voornomde impositie, die U blycken sal niet aenghegeven, noch veryssuwet (1) wesende, dachvaerdende de overtreders oft deffaillanten van dien tegliens dofficier ende partye voir onss (den welcken de kennisse ende judicature danof competeert in deerste instancie) teenen zekeren corten competenten daege, omme heessch ende calange tanhooren, tandwoordene ende sommierelick, by onss daer up zien ende hooren ordonneren, naer behooren. Ende ingevalle dat eenighe zvn delaverende ofte refuseren promptelick te betalen t'recht van de voorseide impositien, ordonneren u. ter instantie vande voornomde pachters, luierlieder outlangheren ende gliecommitteerde, de zulcke texecuteren, realyck ende by faicte; de zelve constraengierende by apprehentie ende detentie van huerlieder persoon, vercoopinghe van goede, ende by alle andere redelicke middelen van courtie (2) ende bedwanglie, totter volle betalinge van

<sup>(1)</sup> Soumis au droit d'issue.

<sup>(2)</sup> Courtie voor coertie. fr. coercition.

dien. Nietjegenstaende oppositie ofte appellatie ghedaen ofte te doene, ende sonder prejudicie van diere, des te doene met diesser aencleeft, gheven wy U vulcommen macht ende sonderlinghe bevel. Actum tot S<sup>te</sup> Nicolas, onder thanteecken van den greffier van den lande, den 10<sup>en</sup> in Juny 1586.

folio 116 v° Vorme van eenen rentebouck te vernieuwen, ende de debiteurs te bedwingene de rente te verkennene.

Alhier int landt zvn diversche persoonen, die hebben vele leenen, de welcke toebelooren renten van vele cleene sommen, haer bestreckende up diversche parcheelen van lande. Twelcke schynt census ofte empetrosus wesende; omme de welcke te verervghene zv vermoghen te procederen ter afwinninghe vande voorseide gronden, die daerinne gehonden zyn, ende zyn die ghone die daerop zulcke renten hebben. domini directi van de gronden, ende es dat een servitude e Ho de cens ex. de auctoritate, ende zyn sulcke persoonen die de rente ofte chevns schuldich zyn, tallen tyden als zys verzocht zyn, gehouden lmerliederen heere te verkennende zelve rente schuldich zvnde, ende tlandt te bewysene  $s^m$  decis. delphi, quest. 17, ende als hy zyn renteboucken wilt doen vernieuwen, zoe sal hy van myne heeren van den raede vereryghen eene commissie inder vorme naervolgende, en hemlieden doen bevelen dat zy compareren voor zulcken als zy daertoe ordinneren zullen, ende commen verzekeren, verkennen ende verclaersen linerlieder rente, ende die ghone die bemlieden daer jegens opposeren, dach maken voor myne heeren van den rade, pro his faciunt ea que habitur in l. cum delicti in tex. et qlo. de conser. ut vel inutil, et bene facit eag, de fid, justra ex.

Indien diversche persoonen namen in cheynse cenighe plaetse ofte landt van eenighe persoonen, et sub eodem censu domini directi, zy en moghen de plaetse, noch den cheyns niet deelen, ut l. in primo cum sua glo. ff. communi divid., ende al waert dat zy onderlinghe maecten ende convenierden, dat zy elck een deel gebruycken souden vande unytgenomen lande, dies moet niet jegenstaende heesschen ende volghen trecht ende cheyns op tgeheele landt in singulis et qualibet parte et semper jus derecti manet illesum pro hoc facit l. II § ex hieff de ver. ob et tangit spec. in tit. de loca § nunc aliqua vers. 62. Si in domino directus in casu jam dicto receperit particulares prestationes hoc sibi prejudicat in fabirum; ut not. in d. l. cōi dividundo in glo. mag. in fi. et superhoc est advertendum, quod heredes possent

inter se dividere rem predictam et domino jusero vel injutor quod heredibus datur beneficium divisionis, et ipso facto, actiones sunt divise inter ipsos, ut quelibet agat et conveniatur pro parte hereditaria li. ed. si cer. pet. vide bar in l. fraudati de publi. et in l. moschis de in l. moschis de jure fisci chasse, in tit: de rentes vendues à reac. 2. 9.

# Commissie omme eenen rentebouck te vernieuwene ende den debiteurs te bedwingene de rente te verkennene.

De raedslieden, etca, wy hebben outfaen de supplicatie van N. innehaudende hoe dat de zelve suppliant heeft zekeren leen, hem toebehoorende ende gliecommen van zynen vadere, glienaempt theerschip ten Bussche, gehouden van den hove van Thielt; ter cause van zulcken leene, den suppliant onder andere rechten heeft zeker heerlicke ende eeuwelicke renten van penninghen, ende andersins haer bestreckende up diversche gronden van erfven, die diversche persoonen houden van den zelven leene van den suppliant, ligghende in de prochie van N. Nu zoe evst waer dat midts der lancheint van tyde de renteboucken van den suppliant zoe verdonckert zyn, ende de persoonen diese ghelden, dageliex sterven, als dat men niet goedeliex bevonden en can de landen, canten ende syden van dien, up de welcke de rente van den suppliant haer bestreckende es, ende die daer inne gehouden zyn, ende ducht de suppliant dat in toecommende tyden, dat daer inne niet voorsien en worde, de voorseide rente zoe verdonekert mochte worden, als dat hy qualicken inninghen ende executie van dien verervghen soude, zoe hy zeght verzouekende onse provisie. Waeromme wy, enz., dat gliv van der Co. Mat halven bevel doet, allen den persoonen die nu inde voorseide rente glielden gliedachvaert zyn thueren persoone, ofte by openbare nitroepinghe in de kercke van N., ende daer heur de voorseide rente bestrect (evst noodt), dat zy ende elek van hemlieden commen ende compareren ter vierscharen van den voorseiden N., voor den voornomden suppliant ofte zvne ghecommitteerde, ende aldaer overbringht by goeden verclaerse alle de parcheelen van lande, grondt van erfven, cant ende zyden daerneffens ghelegen : de welcke parcheelen gheldende zyn ende schuldich zyn te gheldene inde renten van den voorseiden suppliant, ende hoe vele zy danof van ouden tyden betaelt hebben, omme te stellene in geschrifte, te makene eenen bouck ofte registre, present den wethouders aldaer, omme dat ghedaen den suppliant te recouvrerene zyn rente, ende hem te moghen prouffiteren in toecommende tyden, daer ende alzoot behooren sal; ende int cas van appositie ofte dilay, etca.

Hoe men in materie criminele ende van delicten pleecht te procederen van verzekerthede.

Soe wanneer yemant ducht oft vreest van eenighen persoon, dat hy hem soude willen mesdoen, die mach dat commen chaghen hier int hof, ende men sal hem verleenen commissie van verzekerthede, inder vormen hier naer volghende, uuyt crachte van welcken de ghuene danof de vercryghere vreest, sal ghedachvaert worden te comparerene hier int hof in persoone, omme hem zyne vrienden ende maghen te verzekeren, van hem zyne vrienden ende maeghen, etc<sup>a</sup>, naer stile van den hove.

# Compositie in persoone.

In dese materie moeten compareren in persoone, beede de partyen, present, in procurator comparere ad exponendum et allegandum causas absentie ita nota Masurinus in titu. de asser. § 5 p. l. sermum. § public. ¶ de procur. et etiam de consensu partium.

## Beloofte van verzekerthede.

Als den heesschre compareert ende de verwerere, zoe moet de ghedaechde, den anderen verzekeren, ende dat doet hy inder manieren onderscreven, te wetene: hy moet beloven in den handen van den president, den anderen noch hem, zyne vrienden ende maghen niet te mesdoene, noch laeten mesdoene in lyfve, noch aen ghelde, ende wilt hy ghedaechde van den anderen verzekert zyn, hy macht doen verzoucken, ende het zal hem gebueren.

Compareert de ghedaechde niet, zoe wert de verzekerthede by den hove gewyst ende lettren gheconsenteert omme die te insinuerene.

Hoe wel dat naer rechte, ende alle de docteurs in L. denunciamus c. de his qui ad ecclesium confug. et decis. delphi 1018. Men behoirt alvooren eer men de verzekerthede wyst ofte doen gheven, te allegierene de juuste redenen ende verdreechten, moverende de zelve verzekerthede, niet min naer den styl van desen hove, wel ende van ouden tyden, wel onderhouden, elck wie hy zy hier gedruct zynde moet verzekeren, sonder dat men gehouden es eenighe cause te allegierene. Twelcke ic nochtans ghesien hebben eens sustineren ten contrarien, ende naer t'verclaers van de practisienen ghehoort, was geseyt ongehouden cause te expresserene, ende niet min midts dat

partye zeyde dat de heesschre die verzochte in frande, hy verelaersde zekere eausen et minus precedentes.

## Mincken. (1)

Nota dat de glinene die zoe gliequetst es, dat daer mincke es ende zulcke injurie glieleden heeft, ende en is niet gehouden den facteur te verzekeren, ende hebbe alzoe diewils zien useren. paine de casti in l. qui bona ff de divine infecti.

#### Priesters

Priesters en souden niet by desen hove moghen bedwonghen zyn omme te verzekerene, nemaer ick hebbe zien useren hier int hof, dat een priester betrack eenen weerelicken persoon comparerende, ende dat naer dien hy hem priestere verzekert hadde, hy verzochte oock verzekert te zyne, dies hem de priestere weygherde. Thof gehoort zeker kennisse by den priester ghedaen, dat hy hadde ghedefloreert de suster van den verwerere, ordonneerde dat men den priestere in vangenisse leeden zoude ende voeren tot zynen officiael.

In materie van verzekerthede nzeert men van gheene kennissen, nochtans ic hebbe eens gesien dat een poorter van Ghendt, betrocken zynde in materie van verzekerthede, hier int hof, sustineerde ongehonden te zyne voor zyne juge. Thof hout partyen voor die van Ghendt omme daer te verzekerene, niet min, ordonneerde dat hy zyn partye hier int hof verzekeren soude, tot dat de verzekerthede van die van Ghendt gewyst zoude zyn.

Soe wie boven verzekerthede faict committeert of doet doen, verbuert zyn lyf ende goet, al eyst zoe datter gheen doot naer en volcht, ende hebben dat alzoe ten diverschen stonden zien wysen.

Niet min, ick gheloove waerder gheen bloetstortinge ghedaen oft oock andere faicten, by den welcken men sonde moghen conjecteren. Non fwisse animum delinquendi, vel nocendi nulius ageretur secun: Not. Joa. Fabri. Vide latius ibi et licet mihi sit prestita securitas nihilominus bene petere possum ut liceat mihi portare arma defensiva cun satisdatione L. quia satisdatio ff. de susper. int § novissime instit. eodem ego crederem inde adhoc petendum necesse esse habere causam precedentem alias enim minus facile fieret fians.

#### Commissie van verzekerthede.

De raedslieden, etc<sup>a</sup>. Wy hebben ontfach de supplicatie van N. inhondende hoe dat al eyst zoe, dat hy noynt en mesdede noch en

<sup>(1)</sup> Mincken. fr. mutiler.

meszeide, de messegghen ofte mesdoen N. in eenigher manieren, nietemin het heeft belieft ende dageliex noch doet N., den suppliant te houdene in zuleken duchte, vare ende vreese, als dat hy niet goedeliex en darf converseren achter lande in zyn oirboir, ende proffyt, gecostumeert zynde van doene, tzynen grooten griefve. Waeromme, etca, dat gliv dachvaert den voorseiden N, te compareren hier int hof teenen zekeren daghe, omme van hem zyne vrienden ende maghen, den suppliant syne vrienden by wetene van hemlieden, niet te mesdoene in lyfve nochte in goede, omme inthimatie hem te kennen ghevende, dat weder hy ter voorseide dachvaert compt oft en doet, wy sullen voorts procederen ten wysdomme vande voorseide verzekerthede, niet jegenstaende zvn absentie ende eontumatie, alzoe redene bewysen zal, hem verbot doende van onse voorseide heeren weghen, up zekere paine van ghelde themwaerts te verbuerene, dat sy de voorseide dachvaert hangende, den voorseiden suppliant noch den zynen niet en mesdoe noch laten mesdoen in eenigher manieren, ons overscryvende wies gly hier toe zult gedaen hebben, by goeden verelaerse in gescrifte, want wy u dies gheven vullen macht, auctoritevt ende speciael bevel. Ontbieden ende bevelen eenen vegelyck dat zy U dit doende neerstelick verstaen ende obedieren. Ghegeven, etca.

#### Van materie criminele.

## Twee commission.

In materie criminele, myne heeren van den rade useeren te Ghendt twee manieren van commissien; deene omme crime ofte delicte, daer amende honorable ofte pecuniaire annecleven mach, alzoe wel jegens den prince als jegens partien, ende die houden omme te dachvaerden de delinquanten, te comparerene in persoone, dandere omme delicten daer punitie toe staet ende die zyn criminele in forma, omme te vanghene de delinquanten ende myne heeren van den rade en proeederen by gheene andere middelen om eenige criminele.

#### Injurien. Mincke.

Als een persoon hem van eenen anderen beclaghende es, van eenighe injurie, tweleke gheen groot exees oft delict en es, ghelic van quetsure daer mincke ancleeft ende andere delicten, die mach datte den hove te kennen gheven. Thof zal hem ende ooc den procureur general verleenen commissie, inhoudende up dat U blycke van de premissen, dexecuteur daehvaerdt de delinquanten te eomparerene hier int hof in persoone, omme tanhoorene alzuleken heesch ende

conclusien, als de procureur general ende partie ter cause van dien zullen willen maken, nemen ende kiesen, daer jegens te verantwoordene ende voorts te procederen, alzoot behooren sal.

Blyckende voor d'executeur.

Eer d'executeur dese daghinghe inder vorme voorscreven doen mach, het moet hem blycken van den premissen inde commissie begrepen, emmere van de principale delicten.

Comparitie in persoone.

Ende daer nae de ghedaechde en moghen niet agieren by procureur, maer moeten compareren in persoone naer tuuytwysen van der daghinge.

Van mincke.

Compareert de ghedacchde, indien dattet den hove blycke, datter mincke es, voor heessch ten verzoucke van den procureur general, ordonneert men dat men handt sla anden facteur, en hein gevanghen make, ende alsdan maect partye metten procureur general heesch verhalende tstick, ende nemen conclusie naer de qualitevt van den sticke en delicte, ende en zal de gevangen niet moghen occuperen by procureur, noch geslaect wesen van vangenesse, dan zeker soullissant doende, altyt te rechte te commene, ende tgewysde te betalene: an qui et pro quo delicto sen crimine mediante cautione idonea capt A. Cavcemb, velaxeri, vide var Bal, Saly et doc, in l. nullus, etca, de exhi. reo. Niet min wat zy segghen de styl van desen hove es, dat die gevanghen es, omme zaecke daer glieene punitie corporele aen en cleeft, die moet zekeren sonflissant doen, ende andere gevanghen omme meerdere delicten, meerdere pugnitie begheerende, die en zyn niet geslacet op sekere, et dieunt doc, relaxatio captius relinquitur arbitrio judicis.

Indien dat de gliedaechde angesproken es van andere delicten, petulantien ofte anderssins, dat glieen mincke en es, ende daer de procureur general alleene heeft penam pecuniariam, ende dat hy hem met eeniglien redelicken causen excuseren can. Thof consenteert hemlieden te occuperene by hansladinge procureur, ende alzoe procedeert men voorts in de zake; nemaer thof en doet nemmermeer aen hemlieden handslaen, het en blycke van den delicten by informatie precedente. Nu eyst geseyt hoe men procedeert, als de gliedaechde inder manieren voorscreven compareert, rest te verclarene, hoe men procederen sal indien hy niet en compareert.

Van desfaulten in materie criminele.

Indien dat de ghedaechde angesproken es van andere delicten, petulantien ofte anderssins dat gheen mincke en is, ende daer de procureur general alleene heescht penam pecuniariam, ende dat hy hem met eenighen, etc<sup>a</sup>, indien de ghuene die ghedaecht is, ende in ghebrecke te comparerene in persoone, zoe hy ghedachvaert es, thof, up dat de heesschers of eenich van hemlieden verzouet, gheeft deffault, ende consenteert andere commissien, omme de deffaillanten te herdachvaerdene met handsladinghe.

# Eerste deffault.

Te dien daghe dienende, compareren de ghedaechde, zoe zyn zy byder voorseide handsladinghe ghevangen van den hove, ende men procedeert voorts, ghelvek vooren geseyt es.

## Tweeste deffault.

Compareren zy niet zoe ghevet hof undere deffault, ende een derde commissie, omme de deffaillanten te vanghene, waer men die vinden can, buyten gewysde plecken, ende can men die niet geeryghen om vanghen, te herdachvaerdene met inthimatie.

#### Derde deffault.

Compareren zy noch te dien dage niet, thof gheeft jegens hemlieden deffault, ende by virtude van dien versteect hemlieden van allen exceptien, ende ordonneert den heesschers intendit over te gevene, ende dat te verifierene ghelvek vooren in materie civile geseit is.

#### Van Commissie criminele in forma,

#### In forma precedente.

Omme te tracterene van ander commissie, zoe es te noterene, dat thof dese commissie criminele decerneert, tzv ten verzoucke van den procureur general alleene ende met partie, ende dat om groote ende enorme sticken ende excession, beglieerende punitie criminele ofte corporele, ghelick homicide, verzekerthede, brake, twelck es tlyf ende goet, faict gedaen op officier, officieren, danof niemant kennen en mach, dan thof van hierbinnen; twelck gemeendelick es die vuyst aff, niettemin ie hebbe dat nuvt zekere cause sien modereren, ende anderssins eerlicken beteringhe doen doen, ende amende pecuniaire, ende alzoo voort van anderen enorme sticken. De welcke commissie men niet en expediert, ten sy dat de procureur general van den sticke hebbe gehoort de informatie, ende dat danof duechdelick blycke. In welck geval, d'executeur ghelast es de malfacteurs te vangene, waer hy die gevangen ende geervgen can, bunyten gheprivilegierde plecken, ende die gevanghen te bringhen int casteel te Ghent; ende waer hy die niet geeryghen en ean om vanghen, dat hy hemlieden

dachvaerde te compareren hier int hof in persoone, up peyne van banne ende confiscatie van goede, ende niet min dat hy hem stelle by inventarisse al tgoet vande malfacteurs in de handen van mynen geduchten heere, stellende daer toe gouverneurs, ende op dat dexecuteur hemlieden niet en can gecrighen om vanghen, hy sal se dachvaerden alsboven.

## Vierde commissie dabondant,

Ten welcken dage up dat zy niet en compareren delfault, ende andere ghelicke commissie, ten derden deffaulte de ghedaechde zyn versteken van allen exceptien ende weeren, ende men consenteert vierde commissie dabondant, ende op dat zy dan niet en compareren, zoe moet de procureur general zyn intendit verifieren, ende thof dat gesien, op dat van den delicte blycke vande zelve deffaillanten naer tunytwysen van de continuatie, ende wyst al huerlieder goet verbuert, te myns geduchs heeren prouffyte.

Inder vorme voorscreven yemant ghedachvaert zynde, moet zelve compareren in persoone, oft men sal jegens hem gheven deffault, nemaer admittitur procurator ad allegandum causam absencie. L. sermum. § publico pro de proc.

Pupillus et minor 25 annos se deffendere debent in criminalibus.

Inder voorseide materie criminele, als een joneman onder syn jaeren ende in voochdyen betrocken es, hy moet hem selven commen beschudden. Nec admittitur tutor vel procurator, sed debet ei curator ad litem dare. L. elarum de autho. prest, alt. enim judicium criminale esset nullum.

# Renvoy. Cas privilegie. - Negligencie.

Als de voorseide gedaechde compareren in eenighe van de voorseide saken criminele, ende men ordinairlycken heesch maeet, ende dat zy yewers poorters zyn, op dat de wethouders danof verzoncken renvoy, het zal hem gebneren (updat geen cas privilegie en zyn), ende dat sy niet negligent gesyn en hebben, ende men zendt de ghevangene voor hemlieden pede ligato, ende indien men hemlieden inculpere van negligentien, zy zonden moeten die costen van de gevangenesse ende van den executeur betalen.

Examen in cameren. - Torture muyt vehemente judicien.

Item, op dat eenighe van de delincquanten alzoe gliedenunchiert vercreghen worden, of dat zy compareren in persoone in consistorie naer den styl van den hove, men mach hemlieden terstont glieenen heesch macken, sonderlinghe als de materie criminel es, nemaer men moet die legghen in vangenesse, ende werden by den hove in camere gheinterrogiert, ende men procedeert up hemlieden naer de kennesse die zy doen, ende naer de informatien die danof zyn, indien datter jndieien vehemente zyn, men procedeert up hemlieden by torture, op dat zy dat loochenen willen. L. I<sup>n</sup> et L. unius facmoris § in ea causa ff de questio L. I<sup>n</sup> et L. milites § oportet autem questio, vide cap. 5 traicté des matieres crimineles, etc<sup>n</sup>.

Hier om es te wetene : dat men om alle delicten niet pynen en mach, maer alleene om saken begheerende groote ende criminele pugnitie. L. edictum ff. de questio et L. divus pius rescript. ff. eodem.

Copie van juditien voor torture.

Es oock te wetene dat indien de gheaccuseerde voor torture begheerende copie vande judicien ende daer jegens in zyn defentie gehoirt te zyne, het sal hem naer den styl gebueren, ende moet naer rechte, hoe wel dat dit qualick onderhouden is van diverssche officiers hedent regierende, sonderlingende de souverain bailluy van Vlaendren, ende alle zyne stedehouderen, in grave aliarum detrumentum et hec omnia not. in c. qualiter et qu de accus, pro juno et pro bar, in L. qui sine ff. de questio, vide capito, 6. traicté de matière criminel, etca.

Ende op dat men hemlieden dat ontsende, soe sonden sy met goeder eausen danof moghen appelleren ende soude de appellatie frustreren de proceduren. Cap. 7. Traicté de mat. cri.

# Confessio per metum.

Indien dat de delinquant t'faict kennen wilt buten pyne ende bande van ysere, twelcke niet te verstaene en es zoe eenighe dat willen verstaen, naer dat sy eenighen persoon hebben getortureert, sorte sine sufficientibus judiciis, ende doen zy hem ontbinden ende cleeden, ende leeden hem terstont in een andere camere, ende aldaer kennen zy warachtich zynde tgnendt dat hy inde pyne ende op de banck gekent hebben. Twelek niet genouch en es, ende al qualick verstaen, et talis confessio non presumitur spontanea sed timore tormentorum l. lectu § dicebam ff. fi cer. pcc., nemaer zoude zuleke kennisse stedehouden ende sorteren tanquam sponte facta ad tribunal.

Het es van noode datter zy eenen nacht tusschen de torture; ita singulariter angel. in l. 2 ff. de custo veo, dicens quod judices et officiales qui faciunt contrarium male faciunt.

# Vorme van sentencie eriminele.

Als dan de delinquant t faict gekent hebbende inder manieren voorseid, zoe maken myne heeren van den rade zyn vonnesse in cameren, commende in consistorien doen den geaccuseerden halen uuyter vangenesse ende aldaer pronunchieren huerlieder sentencie, sonder ander proceduren ordinaire in der vorme naervolgende:

Omme dieswille dat ghy N. u vervoordert hebt by nachte te commene int huns van N., ende hem aldaer te ghevene met eender dagghe (1) diverssche wonden, soe dat hy daer naer corts overleden es, ende gevaeren van levende lyve ter doot, zoe condempneert t'hof dat men afslaen zal u hooft van uwen buncke met eenen zweerde, ende u lichaem stellen op een rat (2), wysende voorts al u goet, waer dat ghestaen oft geleghen zy, tzy leen, erfve ende catheyl, verbuert ende geconfisquiert skeysers ons gheduchs heeren prouffyte.

Vry van confiscatien van goede.

Het es te wetene, dat in Vlaenderen om wat delicten het zy, daermen lyfvelick pugniert, thof wyset goet verbuert, nemaer es te wetene dat poorters van Ghent, Brugghe, Ypere, ende vrylaeten van den lande van den Vryen, ende zyn vry van de voorseide confiscacien van goede, by expresse privilegien van den prince.

Ende al eyst inde sentencie geseit t'goet geconfisquiert zynde, ten proffyte ons geduchs heeren, dat verstaet hem naer de costume ende oock naer de rechten. In alzoe verre als dat inde heerlichede ende jurisdietie van mynen geduchten heeren ende nyet breedere. Nemaer indien de gecondempneerde persoon eenighe leenen, erfve ofte catheil hadde onder eenighe smallen wetten ende heeren, confiscacien vermoghende, die goeden sonden per ipsam sententiam geconfisquiert zyn zynder proffyte. 1. fr. 1. de exat. tribut. li. 10, et nota in L emm. qui ff. ad 1. core de fica.

Proces criminel ordinaire.

Als de geacenseerde noch by torture noch anderssins niet kennen en wille, tguendt dat men hem aenseght, zoe laeten myn heeren van den raede alle weghen extraordinaire, ende de procureur general stelle ordinairlick te rechte ende maeet hemlieden heesch, men gheeft hem raedt ende procederen alzoe ordinairlick gelick in andere materie, ende alzoe procedeert men ordinairlick alsser eenige partye es.

Circonstantien van aceusatien.

Inde accusatie moet men verclaren 't jaer ende maent dat tfaiet gebuerde, ende de plaetse waer stemen l. libellorum ff. de accusa, ende de plaetse designeren voor litiscontestatie, indien dat verzocht wierde, ende alzoe es by den hove gewyst inde zake van Jan van der Gracht, ende Tanne Crabbe.

#### De Judicieren.

le en hebbe hier int hof niet vele weten accuseren by partyen,

<sup>(</sup>i Dagge. - Dag, dolk. fr. dague.

<sup>(2)</sup> Rad. fr. roue, instrument de torture.

maer vele denuncieren, alzoe en can ic niet scryven van den styl die danof sonde zyn, tgemeene recht dat weet men wel, nemaer inde voorseide zake van Jan van der Gracht ende Tanne Crabbe, die hem accuseerde van rechte, moeste oock gevangen zyn.

# Conclusie criminele.

Hoe wel dat naer rechte inde voorseide materie criminele van gheenen noode en es te concluderene, maer alleenlick tstick te verloochenen. Niet min naer de style van den hove, de procureur general ende oock partye, (up datter die zyn) moeten concluderen; de procureur general neempt eerst conclusie ter alder rigoreursten, naer de qualiteyt van den delicte, ende tot dat partie daerop antwoorden wille, verzoucken aen thof dat hem zy geordonneert te alternerene, dat de procureur general dan doet, dats te zegghene van criminele conclusien hy verandert die in civile ende honnorable amende; de redene die hemlieden moveert dese alternatie te verzouckene, es oanmedieswille dat alzoe lange als de procureur general persisteert in criminele oft corporele pugnitie, zoe en sal thof niet appoinctieren op de slakinghe.

Conclusion alterneren.

Naer de informatie die van den sticke es, ordonneert thof te alternerene of niet.

Procurent general en gelt geen costen. Accusans propter nescessitatem officii.

Naer de style van desen hove, als de procureur general oft yemant om eenich crisme betreckt ende anspreect, ende dat die daer naer worde geabsolveert, hy en es in gheen costen ghecondempneert per illam conclusionem generalem quam ponit Doc in l. 2 c. qui accus. non poss. per quam. l. ibidem lege tradunt hunc et tam ille qui aliquem accusat propter necessitudinem officii excusatur a pena presumpta caliman. Si tamen accusarit vel partem fecit nulla precedente informatione forma vel judiciis tunc esset de jure et sic forte judicaretur contra eum presumendum et deberet parti condempnari in expensis et damnis ut not. p. ly. bal in l. Saucunus c. de jud et in l. severitus e. de exeptione et p. so. fab in l. non est e. eo.

Protest omme den geaccuseerden van schaden ende interesten. Nemaer ghemeret den voorseiden styl de geaccuseerde pleghen ghemeendelick, eer zy antwoorden te protesteren van huere schade ende interesten, te verhalene op den denunciateur ende anbringhers, es te wetene dat zulcke anbringers, instigateurs oft denunciateurs gehouden zyn te betalenne de geaccuseerde, naer dat zy geabsolveert zyn, hnerlieder schaden ende interresten, die zy by dien middele ghedoocht

ende gesupporteert hebben. Ita bar in l. l. ad turp, et add. quod amplius et tenetur crime stellionatus.

Appeel van banne. - Gheleede.

Es oock te wetene dat hier inde camere es, als in alle andere wetten van desen lande van Vlaendren, men admitteert gheen appellen in materie van crisme daer lyf ancleeft, ende al eyst datter zulcke werden geinterjecteert, men differeert van de executie niet. Nemaer men admitteert hier inde camere appeelen van banne, oft nuyt segghingen ghepronunchiert by smalle wetten van Vlaendren. Ende als zulcke gebannen persoonen huerlieder saken commen volghen, zoe gheven myne heeren van den raede gheleede, omme te moghen converseren al Vlaenderen duere, mytgedaen inde stede daer zy unytgebannen zyn, ende alzoe langhe als zy dats niet en commen, soo loopt den tyt van haerlieder banne, hangende de saecke, maer indien dappellant hem betrauwende op d'appeel, of op tgheleede binnen der stede quame, ende alsoo den ban niet en obtempereerde, zoe loopt den tyt van den banne niet.

# Van Materie van purgen. (1)

De ghone die betaemt is van eenighen delicte, danof hy hem kent innocent ende onbeschuldich mach hem danof leggen te purge hier int hof, ende ten dien fyne aldaer doen dachvaerden den procureur general, mitgaeders den bailhry van der plaetse daer tfaiet zoude gebuert zyn, ende ten dage dienende zoe moet den impetrant van de purge hem gevanghen gheven, ende ten dien dage commende, indien yemant compareert, hy doet zyne commissie te faiete leeden, ende neempt conclusie om ghepurgiert te zyne van den zelven sticke; opposeert hem yemant van de purge, zoe moet hy ghevangen blyven totter decisie van de zake. Indien datter niemant en compareert nochte en opposeert jegens de purge, zoe moet hy ghevanghen blyven ende nemen deffault, ende tot drye reysen hemlieden doen dachvaerden ende contumaceren, ende hemlieden gecontumaciert zynde, thof wyst hem gepurgiert, alzoe verre als angaet de ghone die opgeroepen zyn geweest, imponerende hemlieden silentie.

#### Commissie om hem te purgieren voor eenighe wet.

De raedslieden, etc. Wy hebben ontfaen die supplicatie van N., inhoudende hoe dat de suppliant verstaen hebbende, dat eenighe quaetwilleghe de fame daden gaen, dat hy gebrocht hadde van levende

<sup>(</sup>i) Purge. Hem zich stellen ter purge ter wel en voor de wet van... Deferer sa cause à la loi de.... se soumettre au jngement de.....

lyve ter doot N., danof hy nochtans innocent ende onbeschuldich es, heeft hem onlanex leden fer purgie glieleit voor N., ende zynen persoon gevanghen gegeven op den Burchalder, nu zoe es waer, dat naer beesch gemaect by den boochbailbry ende conclusie criminele ende capitale by hem ghenomen, de voornomde lanthouders ende scepenen den zelven bailluv daer toe moverende ende doen commen ende compareren voor hemlieden, die voochden, vrienden ende maghen, ende voorts alle dandere die den voorseiden suppliant souden willen oft moglien belasten, in den voorseiden dootslach. Ende dit op den 9en in Hoymaent cerstcommende, ende midts dat den suppliant tzynen rade vandt, dat hy ten zelven daghe behoirde op te doen roupen den procureur general ende den sonverain bailluy van Vlaendren, ofte zynen stedehoudere, tzynen meerder verzekerthede, zoe es hem van noode ofte provisie. Waeromme wy, etca, dat gliy dachvaert den souverain bailluy van Vlaendren, zyne stedehouders mitsgaders partie, ende andere evst noodt, te comparerene ten voorseide daghe voor de voorseiden lanthondere ende seepenen, om den voorseiden suppliant van den voorseiden manslach te sien ende hooren purgieren ende verelaren innocent ende onbeschuldich, daer jegens te zegghene op dat bemlieden goet dunct, insinuerende niet min. Ende te kennen ghevende den procureur general den zelven dach, ten hende dat hy oc comme, etca overservvende den zelven lanthoudere ende scepenen, wies gliv hier toe gedaen zult hebben.

> Van Impetranten van Remissen. Interinement van remissen.

De ghuene die eenich faiet ghecommitteert hebben, daer pugnitie aencleeft, ende danof vercreghen hebbende lettren van remissien of pardoene, van mynen gheduchten heere, ten es niet genouch, dat zy die lettren onder hemlieden houden moeten, maer de zelve lettren binnen jare ende daghe van den date van diere, hier int hof gepresenteert zyn, omme by desen hove gheinterineert te zyne, of anders zulcke lettren van remissien, en zullen niet wesen van eenighen proffyte, de welcke ordonnantie wel gefundeert es in rechte, zonderlinghe in l. fl. de divers. resto et ibi per hoc.

Reliefvement. - Amende civile.

Als sulcke impetranten zoe negligent zyn, van huerlieder lettren te doen intherineren binnen den jaere, zoe moeten zy danof vercryghen van mynen geduchten heere, omme danof ghereleveert te zyne ende zyne patente lettren van relievemente, ende niet min daer naer intherineren huere lettren, al eyst dat hem by de lettren alle pene,

zoe wel civile als corpole vergheven was; nochtans om huerlieder negligentie, zy werden gliecondempneert in amende civile.

# Attache. (1)

Omme de voorseide lettren te doen inthimeren, soe moeten hemlieden alvooren de impetranten van dien commen gheven ghevangen hier int hof, ende tooghen linerlieder lettren, verzouckende daerop thebbene attache, omme by virtnte van dien, te doen dachvaerden den procureur general ende souverain bailluy van Vlaendren, dofficier van de plecke daer tfaict gebnert es, met den moentsoenders, vrienden ende maghen van den overledene. Off de persoonen die geinteresseert zyn, omme de voorseide lettren van pardoene of remissien, te sien ende hooren intherineren, naer huere vorme ende inhonden, daer jeghens te segghen op dat hemlieden goet dunct ende voorts te procederen alzoot behooren sal.

## Zeker ende borghe.

Naer dat die gheconsenteert zyn, zoe versouct d'impetrant van vangenesse geslaect te zyne, np zekere ende borghen, die hy daer hebben moet, twelck hem t'hof consenteert, behondens dat hy ten daghe dienende ende alle andere daghen, dat hy dies vermaent wert by zynen procurent belove te commene in persoone en dat op de gewysde te betalen ende daerop zyn zy van vangenisse geslaect.

# Certificatie omme borghe.

Es oock waer dat snicke borghen moeten (naer den styl van den hove) hebben certiflicatie van hneren goede, ende waer dat ghelegen es, van de juge daer onder tzelve gelegen es, ende es te wetene dat indien znicke borghen daer naer niet zoe souflissant bevonden en waeren, noch zoe goet als de certificatie inhont, znicken jugen zonden dat zelve moeten goet doen, Schange in t. si vere § pro rei qualitati ff. qui sadisda. cog.

## Cantie juratoire.

Indien d'impetrant zulck zekere niet stellen en conste, hy zoude naer den styl van den hove moeten blyven gevanghen, nemaer indien dat miserable sticken waren, ende dat de procurent general, in ceninghe niet en es de lettren te wederlegghen van subreptien, zoe

<sup>(</sup>i) Attachen. Volgens de Laurière, zyn Attaches, Affixes, Affiches synoniemen; hy verstaal er door alle dagvaarding of exploit door eenen gerechtsdienaar gehecht aan eene lmisdeur, eene kerk, eene gerechtszaal of andere openbare plaats......
Men verstaal door brieven van attache zulcke die aan anderen gehecht zyn, om deze door eenen anderen rechter ten uitvoer le doen brengen. (Glossarium door Karel Stallaert.)

consenteert men hem geslaect te zyne van vanghenesse, np cautie juratoire, midts zweerende dat hy gheen zekere en vermach. Spr authe hodie novo jure c. de custo reo.

Remissen te faicte beleeden. - Subreptie ende obreptie.

Ten daghe dienende zoe moet hy expresselick reciteren tverclaers van de officiers, anders t'hof consenteert deffault ende andere commissie, ende moet hy wederomme commen als gevanghen, ende op dat eenighe van de officiers ofte partie compareren, zoe beleet de impetrant jegens hemlieden zyn lettren te faicte, ende op dat de procureur general oft partie, die van subreptien wederlegghen willen, soe moet de impetrant gevangen blyven, op dat den hove by informatie blyet van de subreptie.

# Pena pecuniaria.

Compareert niemandt op dat zy verclaerst hebben, dat zys hemlieden gliedragen in den procureur general, of dat hy hemlieden houden anden pavs, zoe en procedeert men niet voordere jeghens hemlieden, maer alleene jegens den procureur general, die op dat hy't remis niet argueren en wille van surreptien oft obreptien, consenteert dat d'impetrant zune lettren verissiere warachtich synde. secundum meritum d. l. f. c de du rest. Ende daer naer thof gheeft vonnisse naer 't uuvtwysen van den bevinde, want dien gesien heeft dat vele remissien van quade sticken, ghelast waren met amende civile ende dat als de zelve impetranten inde zake gecondempneert waren, by gebreke van goede, quyte ende ongepuniert bleven, zoe es by ordonnantie ons geduchs heeren hier int hof int jaer 18 begonnen useren, dat men d'impetranten die gelast zyn met amende civile, gecondempneert waren in zekere somme van penninghen te betalen binnen 14 daghen, ende indien zy danof in gebreke waren, dat zy zouden gegheesselt zyn ende anderssins in corpore gepugniert. Ut perdere auriculam quam solvere 60 l. p. ducti penam vel summam certe judex deberet ipsos compellere ad solvendum, quod alternatio inter penam corporalem et pecuniariam ponitur non licet criminosis clegere penam corporalem si nec justissima causa docto. in l. c. de ser. fugit.

Note dat de vonnessen gegheven up intherimenten van lettren van remissien, of oock op tguendt dat danoff dependeert, ghelyck van eivile beteringhe die partien geinteresseert heesschen, thoff en ontfact gheen appellatien, ende zoe heb ie diewil zien useren.

Up dat eenighe dat niet verclaerst en hebben, den deurwaerdere in gebreke zynde te compareren, zoe moet hy impetrant nemen deffault ende andere commissie, ende alzoe voort totter volder continuacie, met drie daghinghen, ende op dat zy vul gecontnmaseert zyn, vel vere vel ficte, zoe zyn zy versteken van jegens de lettren yet te zegghene, ende procedeert d'impetrant jegens de procureur general alleene, ende teleken van de voorseide dagen moet de impetrant compareren in persoone.

Conclusie om den impetrant.

Dat hem zyne lettren van pardoene ende requeste civile gheintherineert worde naer haere vorme ende inhouden, ende die intherinerende, dat hy impetrant ende zyn goet, zyne borghen ende haerlieder goet ontslegen worden, ende gewesen, los, ledich ende quyte van alzuleken beloften, verbanden ende intercessien, daer inne zy ter selfter cause hemlieden hier int hof verbonden moghen hebben.

#### Vorme van eender acte van intherimente.

Ghesien de lettren van remissien verereghen vande K. Mat., onsen geduchten heere, by N., van den manslacht by hem geperpetreert in den persoon van wylen N., omme van welcke lettren intheriment te vercryghene, hy heeft doen dachvaerden ende oproupen hier int hof, de procureur general, ende den souverain bailliu van Vlaendren, den bailluy van Ghendt ende de weduwe, moentsoenders, (1) vrienden ende maghen van den voornomden overledene, omme jeghens het voornoemde intheriment te zegghen oft consenteren, ende voort te procederen alzoot behooren sal, al de welcke bailluvs verclaert hebben dat zvs hemlieden dies gedroughen anden procureur general, de voornoemde moentsoendere, vrienden ende maghen, dat zv er niet jeghens zegghen en wilden; nemaer hilden hem anden pays van de voorseide faicten gemaect, ende de procureur general, dat hy den impetrant consenteerde zyne lettren te verillieren op zynen plucht ende aventure, ende voorts inde ordonnantie van den hove. Ghesien oock de verificatie metten lettren exemplen ende acten van den hove, thol intherincert den impetrant zyne voorseide lettren, exemplen ende acten van den hove, remissien naer huere vorme ende inhouden ende over d'amende civile, daermede die gelast zyn, condempneert hem te betaelen ons geduchs heeren proffyte de somme van 30 Karolus guldens, ende die betaelt zynde, ontslaet hem van vangenesse, ende zyne borghen van alle beloften ende verbanden te diere causen gedaen.

<sup>(1)</sup> Montsoener. (Montsoender, Moctsoendere) fr. réconciliateur, celui qui a qualité pour traiter des conditions et des deniers de la reconciliation

## Van pointinge ende zettinghe.

Wart hier int lant van Vlaendren, mynen geduchten heere, heeft up tgeheele lant zyne demeynen ordinaire ende boven dien ayden ende noch diewils diverssche consenten, die hem tzynder begheerte ghedaen worden by den inwoenderen van den zelven lande, ende dat men dit van den volcke vercricht, ende in wat manieren dat men daer inne procedeert, zoe hebbe ic voor my genomen danof wat te sprekene.

Transport van Vlaendren.

Alvooren es te wetene, dat hier voortyts mynen ghednehten heere heeft by zynen ghecommitteerden ghedaen maken eenen generalen transport, den welcken verclaerst ende begrypt alle de steden ende casselryen van Vlaendren tgevende elek zyn part ende quote, hoe vele dat in alle lasten elek te gheldene sal hebben, te wetene van 100 ponden de thiene, ende alzoe naer advenant ende elek naer zynen staete, ende in alle pointinghen, zettingen, subventien, ayden moeten hem naer den voorseiden transport reguleren.

### Ghemeene bursen.

Nn nochtans vraghen, waermede wert mynen ghednehten heere betaelt van zyne demeynen, consenten, subventien ende ayden, daerop es te verantwoordene, dat steden, universiteyten, die een ghemeyn burse hebben, of die ghemeene innecommen hebben, twerdt daer uyt betaelt, gheliek alle besloten steden in Vlaendren, die hebben een ghemeene burse, daer mede zy die stadt onderhouden ende den last betalen, ende t'ghelt compt daer inne van de assysen. tollen, callooten (1) ende andere rechten, die de steden hebben.

## Octroy van den prince.

Te wetene daer es een nien consent mynen geduchten heere gedaen, ende daer es een stede die tachtere es meer dan te vooren, zullen de scepenen noch een nieuwe assyse oft impositie up stellen, neen zy in gheen steden van Vlaendren, zonder daertoe thebbene expres octroy van mynen geduchten heere. Ita not. in libro pliz. c. de excu. nime l. 10 et ibi p. bar. Nochtans de zelve Bar zeght in l. 1° c de patri lisio, dat ware dat scepenen eenighe nieuwe collectie oft impositie opstellen wouden, omme de groote nootsaeke van de stede, dat zy dat zonden moghen doen, ut not. in l. 1 § penul. ff. quod cujus omnem no.

<sup>(1)</sup> Callooten. Caeliote, caillote, callotte, keylote, coeullote, cueillote, queilloot, queylloote, quellote, quelliote, guoillote). Lichting van belastingen; de belasting zelve, fr. cueillette, levée d'impôts; collecte, levée de deniers; l'impôt même. (Glossarium, par Stallaert).

Niet min watter af zy van rechts weghen, naer de ghemeene observatie hier van desen lande gheen scepenen van gheender stede om wat saeke het zy en moghen eenighe nieuwe collectie oft impositie van geenderande saken in stellen, sonder daer toe thebbene expres octroy van mynen geduchten heere. Ende alzoe heb ie altoos zien useren, ende indien de contrarie bevonden waere gedaen thebbene, zyn gepugniert met arbitrio judicis.

Ghy hebt gehoirt hoe dat de steden aen gelt geraken, twelcke te wereke gaet sonder capitale ommestellinghe te doene, nu es te wetene hoe dat men dat vererveht van de dorpen geen steden zynde.

# Capitale ommestellingen.

Dit ghelt geerycht men by capitale ommestellinghen, ende is hier te wetene, dat alle wethonders ende scepenen van eenighe heerlicheden, omme de ordinaire lasten ende subventien, moghen eens siaers capitale ommestellingen doen, sonder octroy ende in gheen ander saken, noch omme nieuwe consenten, maer moeten daer toe hebben van te vooren octroy vercreghen van den raedt vande K. Mat, onse gheduchten heere. Ende oock de ontfangher van Vlaendren, pleecht daer toe octroy te gheven, ende en es noch niet ghenouch als men dien doen wilt om eenighe saken; de welcke niet en zyn om sprincen penninghen, dat men octroy hebbe, maer es van noode dat tzelve octroy behoirlick ter executie gheleit zy, ende dat de meeste ende gantste partyen daer in consenteren. De vorme van octroy sal hier naer volghen, de maniere van die ter executie te legghen, mach men genouch verstaen unyten inhonden van dien.

#### Pointers ende Zetters.

Omme een somme van penninghen, die men hebben moet omme te stellene ende gecryghene, alvooren de wet committeert drie of vier mannen van eeren, omme pointers ende zetters te zyne, ende die moeten eedt doen, eleken op huere conscientie, te pointene ende stellene naer zyn bedryf, negociatie ende faculteyt van zynen goede, ende stellen voorts een ofte meer ontfanghers daer toe de zelve pointers ende ontfanghers, eleken zyn payement gevallen zynde, moghen by vangenisse bedwinghen te betalene de penninghen al en hadden zy die niet ontfangen, ut l. l ff. de mune et ho, civca princ., ende de zelve moghen dat daer naer gekrygen by gelicke executie ende exigieren van de gemeente; ende die gnene die in gebreke zyn te betalene; nt d<sup>t</sup>. Bar. in l. 4 § actor municipium. ff. de re jud. sie sit quotidie.

Nemaer es voorts te wetene, of zulcke ontfangers zonden moghen huere penninghen executeren op dry soe vier persoonen van der prochie, die rycke ende soullissant waren; Bar in D. l. 4, zeght dat neen, ende zeght wel, quod non est debitum cujusque proprium si universitatis de ve dim. fl.

Es oock te wetene of cenich persoon, die op zekere somme ghepoint ofte gestelt ware, zoe aerm ende bystier (1) waere dat hy niet en hadde om te betalene, of dat de ontfangere daer niet en vonde om anne te verhalen, zal hy hem dat nemen, neen hy maer dander van de gemeente 1. 1 c. oi agro des. li. 10. Nu soude men moghen vraghen, hoe ende in wat manieren dat men dese pointinge doet, Juno in c. gvacie de sent. exco vr dicere que illa deberet exequari per selidum et libram. Niet min wat danof zy of niet, van rechtsweghen, men useert hier int lant, al Vlaenderen dnere, dat te stellene pro mo facultatum, elek naer zyn goet ende bedryf dat hy hondende es, welcke costume wel behoirt ende mach onderhonden zyn, ut d<sup>1</sup> Bar in sily in 1. 1 l. de civilie in quo loco mune liv. 10.

Men stelt ende poinct eleken persoon, huis hondende, naer de gestaethede van zynen goede, die pachters zyn, naer 't bedryf dat zy houdende zyn.

Hier mocht men vraghen doende dese pointinghe, of men consideratie neempt, exstimerende alzoe wel tgoet op de nienwe goedinghen, als immenble, Bar, die zeght dat ja, in d. l. I de mulne in quo loco, etca, ende al eyst onderhonden, Indient yemant zoe vele ende excessivelick gepoinct ende gestelt ware, of zyn goet hoogere gheestimeert dant weert ware, myn heeren van den raede behooren daer inne te voorsiene, et sic per officium dominorum predicta explicabuntur si quis conqueratur ff. de mune et he l. 5 pses, et de var et ex cogni l. 25 fo., ende de manière van zulcke commissien zullen hier geinsereert zyn.

## Appeel.

Oock de ghone die es ghegreveert te vele ende te hooghe gestelt in de voorseide pointinghe, tzy personelick naer de faculteyt van zynen goede, oft te vele ter cansen van den lande, ofte possessien, mach appelleren: super ea quo no in l. de discus. li. 10 et de consib et censitaris l. qui granatis li 11 a consilibus si excedant modum in estimatione faciende pot appellari quod ab executorie et quorum appel non recip. So men soude moghen snlcke excessive pointinghen betrecken by reformatien, cum de stilo habet locum reformatio ubi de juro appellatio.

<sup>(</sup>i) Bystier - Arm, tot armoede gebracht, fr. pauvre, reduit â la misère, Stallaert.

Hier boven es gheseit dat men elek persoon, poinct ende stelt naer zyn qualiteyt, oft faculteyt van den goede ende bedryf dat hy hout, nu rest te wetene waer elek pointinghe ende zettinghe ghelden moet, ende waer persoonen van buuten die ghelden moeten, of onder de jurisdictie daer zy woonachtich zyn, of daer zy goet hebben. Ende te wat plecke zy die gheven moeten, ende ten derden wie danof vry zyn.

Ten eersten waer elck pointinghe ghelden moet, es te wetene dat elck persoon pointinge ende zettinghe ghelden moet daer hy domicilie hout, slapen gaet, ende opstaet, water ende vier haelt, ende danof stelt men elck naer zyn goet, in eenighe naer tgoet dat hy daer heeft ligghende ende in andere plaetsen naer tgoet dat hy allomme heeft.

Nemaer de ghemeene costume die es ende naer rechte, dat men doende pointinglie ansiet alle goedinghen die men heeft, alzoe wel elders als daer, volgende der ordinantie hier naervolghende.

Indien dat yemant in een plaetse gewoont hebbende, vertrocke van daer, naer dat zekeren last gestelt ware, of pointinghe gedaen, hy zonde niet jegenstaende zynder vertrecke moeten betaelen.

Ter 2<sup>der</sup> vraghe es te wetene, oft persoonen van biniten diere plactse, goet hebbende, gepoinet ende gestelt worden, dit poinet moet gedecideert worden met eender distinctie, of zulcke persoonen van buuten woenden, binnen der heerlicheit van mynen geduchten heere, ende zynder dominie, ende die hebben goet in Vlaendreu, hoe wel dat zy daer niet en woenden, zulcke persoonen zyn schuldich pointinge ende zettinghe te gevene, naer de qualiteyt van den goede dat hy daer ter plecken heeft.

Ende en es niet ghenouch, dat de pachters daervooren ghepoinct zyn, want de pachtere es ghestelt voor zyn bedryf ende boven dien stelt men de proprieteyt, ende dit es angaende die binnen den lande woonden.

Of zulcke persoonen van bunten hebben daer goet, ende woonen in andere plaetsen in Vlaendren, op tplatte lant, ende dan indien die persoonen in die plaetse, daer zy woonachtich zyn gepoinct ende gestelt geweest hebben, om de domeynen myns geduchs heeren, naer de qualiteyt ende quantiteyt van alle huerlieder goet, waer dat gestaen ende gelegen zy, dan en mach men hemlieden niet heesschen ter plaetsen daer huerlieder goet licht, al eyst dat zy daer niet en woonen.

Nemaer indien men te dier plecken, maer respect ende consideratie

en neempt, up de goedinghen die zy hebben ter plecken daer zy woonen, zy zyn schuldich pointinge ende zettinghe te betalene van alle huere goedingen, daer die liggen, naer de faculteyt van dien.

Niet min om zeker frauden die nu dagheliex gebueren, zoe es by mynen geduchten heere geordonneert, dat elek waer hy sy woonachtich bedryf houdende in eenighe andere plaetsen, prochien oft heerlicheden, sal ter causen van den zelven bedryfve ghelden pointinge ende zettinghe metter prochie, dat hy bedryf houdende es, zoo men breeder by der ordonnantie sien mach.

Omme ten derden poincte te commene, ende te verclarene wie danol vry zyn, ut illo cognito, zal men weten wie daer inne gehonden zyn.

Alvooren soe es te wetene dat alle persoonen glieestelick synde, vry zyn van dese pointinge oft zettinghe te betalenne, ende alsmen hemlieden poincten wille, zy vereryghen danof provisie hier int hof, met state van executien, ende de ghone die hemlieden bedwingen willen, ghelieke poinctinghe oft zettinghe te ghevene, zy vallen in sPans ban ende sentencie van verwatenesse; p. c. clevicos § nos dr incin eccles, lo vide quod etiam vompvobatur jure civili in authe, item nulla conitas, e. de exis et cler, quide pape q. c. c. c. LXXVI cum questio sequitur.

Nu mach men vraghen eenich geestelick persoon, es zeer veel goedts verstorven van zyne onders, de welcke altyts ter causen van die goeden, pointinghe ende zettinghe gegeven hebben, of zy zullen zulcke subventie contribueren naer den goede, de ghemeene opinie van den docteurs es, dat tgoet, eenige pointinghe oft zettinghe schuldich zynde, van voorleden jaerscharen, die moet de geestelicke persoon betalen; nam cum ipsa ves est ouevata trunsit cum oueve sne vu clevicus ad quem perveuit pro ea solveve tenevetur. Nemaer van de toecommende jaerscharen, en syn zy niet gehouden yet te betalene. Ita spec. in titu. de clevi con. civca deci 582, ende van gelicken eyst van geestelicke persoonen, commende aen eenighe goeden by coope, ghifte ofte anderssins, sed pro fortificatione civitatis vel castri nemo int. ne pontifex quidam est imunibus quid pape q. VIIa.

Nemaer hadden zulcke bevryde persoonen, eenighe goedinghen ghemeene, ongedeelt met andere, niet vry, onder t'dexele van hemlieden, en houden dandere niet vry, maer zoude de juge ex offitio suo hemlieden vermoghen ten verdeele te bedwingene ende alsdan poincten ende zetten naer rate van goede dat hy bezittende es.

Gheestelicke persoonen, en zyn oock niet schuldich pointinghe, zettinghe noch andere lasten, noch subventien te gevene, van landen die zy houden van andere in huere, by zoe verre dat zy dat houden thmerlieder theere, ende niet om elders te vercoopen oft coopmanscepe te doene.

Van gelicken zyn zy bevryt, ende huerlieder goet, van allen tollen, pedaigen, ende exactien, ende impositien, evenverre dat zy dat doen ende de saecke voeren, ende doen voeren, ter slete, theere ende sustentatie van hemlieden, ende niet omme daer inne coopmanscepe te doene, ende op dat zy ter dier causen eenighe dinghen transfereerden, van plaetse te plaetse, zy en zouden niet vry gaen, ende alzoe de guene die huerlieder goedinghen voeren coopen, die zyn niet vry; 4 privilegium immunitutis venditoris non trunsit in emptovem nou eyne perve legiutum.

Hoe wel dat boven gheseit es, dat gheestelicke persoonen van taillen, pointingen ende zettingen vry zynde, nochtans dat en mach niet verstaen zyn, dat zy van allen lasten vry zyn, gelick hier int lant es, een andere groot last dat de inwoonders dragen moeten, van der dicaige t'onderhoudene, te wetene: ele wie hy zy, ende van waer hy woonachtich zy, heeft hy goet ligghende by der zee, daer men dycken onderhoudet, hy es gehouden in de lasten van der dicaigie te contribuerene, ende doen dat oock gheestelicke persoonen sonder contradictie.

Van den laste van de voorseide pointinge ende zettinghe van de demeynen, zyn oock vry myne heeren van den raede in Vlaendren, ende al waeren zy daer naer ghepriveert van huerlieder officien, zy behooren de immuniteyt te behondene.

Item zyn oock vry alle poorters van besloten steden, die daar woonachtich zyn, midts dat ie boven gescreven hebbe van vryheit ende exemptie van gheestelicke persoonen, zoe wel ie hier noch een questie vraghen, of cloosters, kereken, ende andere gheestelieke persoonen, gehonden zyn te contribuerene inde refectie, reparatie ende onderhonden van de poorten, mueren ende vesten van de stede daar zy huerlieder residencie hondende zyn, en huerlieder persoon ende goedt beschut ende bewaert zyn, zonder te reciterene ofte verhalene vele ende diversche opinien van de docteurs ende argumenten, de ghemeene opinie et canonistavum; dat zuleke persoonen gehonden zyn te contribuerene, inde nootzakelieke reparatien ende fortificatien van der stede. Non uutem in his que fuint ad pompam potius pvo casu necessitus debevet probavi hubilibus vonjevtuves belle existentis cel futuvi l. numerum § patvinio moniorus ff. de nume et honu. cyn. Bar et uly ja. l. ad instructiones de sacros. eccle.

Nemaer de bisschop luierlieder juge, zal sulcke persoonen daertoe bedwinghen ende niemant, etca.

Van ghelicken zyn zy gehouden in brugglielt ende caietgelt, ende dierghelicke.

# Commissie om die onbehoirlick ghepoinct es te nieuten te doene.

De raedslieden, etca. Wy hebben ontfaen de supplicatie van N. inhondende hoe dat alle de gluiene, die last hebben van pointinghe ende zettinghe te stellen, behooren eleken te stellene naer de facultevt ende bedryf van zyne goede, zonder daer inne den eenen meer te graverene dan den anderen, un evst zoe dat binnen der prochie van N., op de pointinge ende zettinghe van Kerssavont lestleden, de suppliant genoinct ende gestelt was ter somme van N., ende hoe wel dat t'pavement daer naer te wetene Sinte Jansmesse, behoirde met gelicker somme te onstane, emmers die alle maer t'angmenteren naer advenante van huerlieder portie van dien payemente, die op tgeheele maer en bedrouch N., ofte daerontrent dan tvoorseide pavement. Niet min de poincters ende zetters van de voorseide prochie van N., hebben te zeer excessivelycken geestimeert, ende voor dit laetste pavement hebben gepoinet 12 l. p. oft daerontrent, dat onzedelick es, ende meer dan over alle dandere, van ghelicker qualitevt of facultevt, van goede, als de suppliant twelck hem compt ten grooten grieve, verzouckende onse provisie. Waeromme wy, etca, dat ghy bevel doet van den K. Mas halven de scepenen, poincters ende zetters van der voorseide prochie van N., ende andere evst noot, dat zv te nieuten doen, ende laten varen, de excessive pointinghe. Ende hem laten ontstaen midts betalende ghelvek hy van onden tyden gedaen heeft, die alleenliek augmenterende naer de tanxatie, hemfieden gesonden, ende naer tgoet dat hem sichtent gegeven es, up dat hy tsichtent vet verereghen heeft, ende in cas van oppositie ofte dilaye dachvaert, etca.

# Octroy omme pointinghe ende zettinghe omme te stellen.

De raedslieden, etc<sup>a</sup>. Wy hebben ontfaen de supplicatie van N., mitgaders van telz inzetene van telz prochie, inhoudende hoe dat sy supplianten, hebben gedaen repareren by advyse ende deliberatie van de notable ende ghemeene inzetene van N., ende de kercke aldaer gedaen vermeersen; omme de welcke te makene de supplianten van noode es de somme van N.; ende die te vercryghene by ghemeene ommestellinghe up de inzetenen van de zelver prochie, ende te

heffene de penninghen ten tween stonden, teleken deen heelft van de voorseide somme van N., dat zv niet en willen noch moghen doen, sonder t'hebbene ouse lettren van octrove. Waeromme wy, etca dat ghy up dat u blycke, dat de meeste menichte ende ganste partye van de voorseide inwonende, geconsenteert hebben ofte consenteren in de voorseide pointinghe ende zettinghe, gheeft hemlieden consent ende octroy van ous voorseide heeren wegen, twelck wy hemlieden in dit cas glieven by desen onse lettren, te pointene ende stellene ofte smaldeelene, op alle die ghene, die in ghelicke saecken hebben gecostumeert te betalene, de voorseide somme van N., ten tween revsen, teleken deen heelft, ende niet daer boven, omme die bekeert te zyne in tgoent dies voorseit es, ende in gheen andere usaigen; committerende ter smaldeelinghe ende ontfanghe van de voorseide somme, eenighe notable persoonen, die danof gehonden worden rekeninghe bewys ende reliqua te doene, in tyden ende wylen daer ende alzoot behooren sal, ende alle de ghone die gliv de voorseide ommestellinghe gedaen zynde, in gebreke vinden zult telcker reyse te betaelene, huer portie, ende andeel van de voorseide somme, evenverre dat zy daertoe duechdelick gepoint ende gestelt zyn naer rate van den goede, soe voorseid es, constrainguert se ende bedwinct se, elek evenyerre dat hem aengaet, by allen weghen van constraincten, in gelicke saecken onderhouden. Want wy etea.

## Ordonnantie van myns gheduchten heeren op de pointinge.

Maximiliaen, ete<sup>a</sup>. Alzoe tot onser kennisse ghecommen es, dat by den transporte van Vlaenderen, gemaect int jaer 1400 eleke stede, dorp, prochie, heeren spleten ende gehuchten, van den zelven lande ghetauxeert, geordomeert ende gegeven es geweest zyn part ende portie van bede pointinghe ende zettinghe, schot ende lot, diemen in de zelve landen eonsenteren, pointen ende zetten zoude, elek naer zyn bedrijf, staet faculteit ende rycdom, weleken transport de ondersaten van den zelven lande eenen langhen tyt, wel ende duechdelick alzoe onder houden ende geachtervolcht hebben, ende hoe wel niemant geoorloft en zy tzelve transport ende ordonnancie soe duechdelick, redelick ende rechtveerdelick gemaect ende onderhonden inne te brekene, noch eenighe nieuwe faieten ende subtitieheyt daer jegens te verzouckene ende practiquierene, niet min sichtent de laester oorloghe van Vlaendren, de onderzaten ende inzetene van diversche dorpen ende heerlicheden, ende spleten, die van onder tdexele, dat

men aldaer betaelt ende contribueert de penninghen vande bede, pointinghen ende zettinghen, by impositie capitale, sonder anschau te nemen on der neeringhe ende bedryf, dat zy doen in de naeste prochie ende dorpen van hueren woorsten, hebben middele gevonden ende hemlieden huere huusen vervoordert te transporterene ende verzettene, in de prochie ende splete daer zy minst bedryf doen, ende op de palen ende uutcanten van dien, daer den transport mindere es, dan in de prochien ofte dorpen, spleten ofte heerlicheden, daer huerlieder hunsen te vooren stonden. Ende practiseren voorts groot bedryf ende pachtinge van lande te vercrighene in de prochien hemlieden naest gheleghen, doende ende exercerende daer groot bedryf ende landsneeringhe, sonder vet te ghevene oft contribuerene metten inzetene van den dorpe, ende prochie, daer tzelve landt, by hemlieden bedreven wort; welcke pratique ende cautele, zoe lancx, soe meer geuseert wort ende vermenicht, zoe onder tdexele van transporte ende impositie capitale als nut crachte van zekeren vonnesse ende senteneie daerop gegeven, by den welcken gebuert es, ende noch dageliex gebuert, dat donderzaten van eenige dorpen, prochien ende gehuchten, zoe verclast worden van beden, pointingen ende zettinghen, dat hemlieden niet mogelic en es, die te dragene, maer worden bedwonghen hemlieden tabsenterene ende hnerlieder woenste ende domicilie te laeten ende abandonneren, tot huerlieder geheele destructie, schade ende laste van hueren gebueren, ende in groote verminderthede van onse rechten ende preeminencien, ende noch meer wesen sal, ne worde by ons hier inne voorsien, by onse behoirlicke provisie. Soe eyst dat wy dese zaeken voorscreven overgemerct, ende daerop gehadt dadvis van N. die hemlieden by onse ordonnantie geinformeert hebben, up tgoendt dies voorseit es, ende daer naer by den president ende luyden van onse rekencamere te Ryssele, willende dat eenvegelick contribuere ende ghelde met zyne gebueren, naer zynen staet, rycdom, neeringhe, faculteyt, ende bedryf, als van rechts weghe, schuldich es te geschiene, wy hebben by advyse ende deliberatie van onse lieve dochtere ende moeve, Vrau Margriete, ende van den president, etea, gheordineert, gestatueert ende verclaerst, ordonneren, statueren ende verclaren midts desen, onse brieven dat alle onse ondersaten ende insetene ons voorseids lants van Vlaendren, in wat steden, dorpen, prochien ofte heerlicheden, gehuchten ofte spleten van dien, waer zu woonachtich zyn, van nu voortan schot, ende lot, ofte pointingen, zettinge ende andere huere lasten ghelden contribueren, ende betalen zullen, ter plaetse van huerlieder residencie, ende woonste, naer de grootte ende menichte van lande ende weerde van hueren goede, neeringe ende coopmanscepe, die zy ter plaetse van huerlieder woenste doen zullen, ende de ghone die eenich lant in pachtinge ofte erfachtichede houden ende beernen zullen, in ander prochien, dorpen oft heerlicheden, hem naest gelegen, uute prochien ende heerlicheden van hun woenste. ende daer zy huerlieder sacramenten halen, weder zy de vruchten van den zelven landen thiende, hueringhe oft erfachtichede in schneren doen ende slunten ter plecken ende inde heerlichede ter zelver huere woenste. ende residencie, off elders, zullen gehouden zyn te contribuerene ende gheldene, inde voorseide bede pointinge ende zettinge, schot ende lot. metten inzetenen van der prochie ende plecken, duer sy huerlieder bedryf doen zullen, naer advenant van den zelven bedryfve, ende voorts alzoe vele als zy daer bedryf ende volcomminge doen zullen. Niet jegenstaende dat den transport de costumen ende usantien van dien, ende de vonnessen ende sentencien, die eenighe steden ende dorpen, confirmatoire daer op vercregen hebben, ende noch vercrygen moehten; niet jegenstaende ooek, dat by den voorseiden transporte van de voorseide jaere 1408 gheordonneert ende geseit zv, dat een vegelyck gestaen soude, midts betalende daer zv te bedde gaen ende opstaen, sonder water ende vier, ofte keerslieht bernen. Al twelcke wy, overmidts der hooeheit subtilicheit ende malicis boven verhaelt, ende op dat zulcke cautele ende subtile practiequen niet meer geuseert en worde, dese ordonnancie soude moglien prejudicieren, weder doen roupen, niet verminderen noch prejudicieren en willen, maer hebben de zelve sentencien ende vonnissen, costumen ende ordonnancien niet vermindert, zoe verre die onse ordonnancie zouden moglien prejudicieren, weder doen roupen ende te nieuten, doen wederronpen ende doen te nieuten midts desen, onse voorseide brieven; tvoorseide transport blyvende in alle andere pointen ende alle andere artielen in erachte ende weerden, ende dit al tot onse wedersegglinge ende veranderinghe van den voorseiden transporte, anderssins daerup geordonneert zal worden, ontbieden U daeromme ende bevelen elcken bysundere, zoe hem toebehooren sal, dat hy dese ordonnancie ende verclaringhe, mitsgaders al t'inhout van desen, terstont ende sonder vertreck, doet condighen ende ntroepen, over al onse voorseide lande van Vlaenderen, daer men gewoonelyck es unytroepinghe ende publicatie te doene. Ende de zelve ordonnancie te verclaren, inder vougen ende manieren boven verhaelt, onderhout ende achtervolcht, doet onderhouden ende achtervolgen, onverbrekelyck, daertoe bedwingende alle de ghone diet behooren zal, realiek ende by faiete, ende by allen

weghen van constraincten, daer toe dienende ende behoorende, sonder faveur ende dissimulacie ende niet jegenstaende oppositie oft appellatie, gedaen, ofte te doene ter contrarien, niet jegenstaende oock transpoort oft vonnisse boven verhaelt. Want ons alzoo gelieft. Ghegeven den derden in Octobre 4495.

folio 121.

## Van den gevonden schat.

Schat ofte tresoir, thesaurus gheheeten, es propelick gelt, dat by onbekende persoonen van onden tyden verhelen es, van welcke verhelinge ende bestedinge, gheen memorie en es: ut hec diffo non cadrat non hut. locum ren, infra scriptæ l nunqu § thesaurus de hacq. rerum domo.

En marge : vide 2 libri institu. de rerum dnus § thesauros quos quisli.

Elcken persoon es wel georlooft in tzyne ende op tzyne te zoucken ende doen souckene zulck gelt, oft verlooren schat, evenverre dat hy daertoe geen verboden consten en besicht, ghelick thoverye; *l. unica de thesau. li. 10 c.* zulcken schat te vinden, es een ghifte Godts, ende alzoe en mach men gheen quade consten orboiren: *d. l. unica*.

Schat gevonden by tooverye, oft by middele van gelicke verbode consten, es verbuert ende behoirt den heere. l. I circa princi ff. de jure  $fx^t$ .

Schat by anderen goeden middele gevonden, in of upt zyne, behoirt geheeliek toe dien proprietaris, weder hyt zelve vindt, oft de gone die last van hem heeft, d. l. unica et § thesaurus just. de re divi.

Een werckman, werckende in eens anders mans erfve, ende by gevalle, in zulcke eas fortuna faveat ende vindt eenighen schat, propelick genomen, als boven, de heelft behoirt hem toe, ende dandere den proprietaris van den gronde, d. l. unica et de § thesauros.

Een vassael die schat vint in zyn leeu, hoe wel hy maer en es, dns utilis, nochtans hy dat gevonden hebbende, op tzyne, behoirt hen toe, sonder dat dns directus, danof tleen gehonden daer inne gherecht zy.

Een usufructaire of een crediteur, die gront of ypotecque afgewonnen voor schult bezittende es, schat vindende in zulcken gront, es geheeten dat niet gevonden thebbene int huere, ende alzoe zy van den gronde scheeden, moeten dat oock restitueren.

Als yemant by fortune onversions scat vint, in eens anders mans gront, deen heelft behoirt hem toe ende dander heelft den proprietaris van den gronde : d. l. unica et § thesauros.

Niemant en es geoirloft, maer naer rechte verboden in zynen name, in andere lieden erfve schat te souckene, dota opera, alwaert by den consente van den proprietaris, ende zoe wie de contrarie dade, die soude pugnierlick zyn, ende tguendt dat hy vonde, toebehooren den erfachtigen, de redene van desen mach wesen, dat de lieden de lantsneeringe niet laten en souden, ende geneghen zyn, omme quade middele daertoe te zouckene, d. l. unica circa modo.

Schat gevonden by fortune in gewyde plecken, kercken oft cloosters, deen heelft behoirt toe den vindere, ende dandere den fiscque van der kercke, van gelicken schat gevonden up sheeren strate in gemeene plaetsen van der stede, pars test. inventois pars domini seu civitatis sub cujus domino inventus est de § thesauros circa fi.

Soude yemant cryghen recht van der helft van zulcken schatten, ten ware niet goet genouch dat hy dien saghe, ende dat zeyde, ofte te kennen gave, maar es van noode corporele apprehensie, ende dien eerst aenveert, die es vinder geheeten: l. 5. neratis, ff. de acq. poss.

Alle tguent dies voorseit es, intelligi debet seem. diff. permissam, nu es te wetene dat scat improperlick gevonden, es als memorie van wechsekeninghe, ofte verholinghe, in tyden van oirloge, uyt vreesen, ende omme tgelt zekerlick bewaert te zyne, zoe dat danof noch memorie sy, al vonde yemant sulck schat, hy en soude daer an niet hebben, sed fructum committeret essetque illius qui ibi posnisset vel heredum l. nunquam f. de acq. rero. de ff.

Een metsere werckende in een huus, dat een persoon nieuwelinghe gecocht heeft, vint hy in eenen muer ofte venstere, in een sacken oft borseken, zeker gelt, gemerct dat properlick gheen schat en es, de vindere en heefter niet anne, noch oock de coopere, maer behoort toe den vercoopere, ende was alzoe geconfirmeert eens by den doctenrs van Floren. per tex. in l. a tutore ff. de rei vendica ubi tex. expressus.

Een persoon heeft zeker gelt in uwen gront gevonden, ende uuytgenomen, ghy als proprietaris heescht danof deen heelft, zegghende
dat schat behoirt te zyne, hy loochent dat schat es, ende seght, dat
zyn voorders dat daer geleit hebben, ghy moet doen blycken dat
gheen memorie en es, van dat ghelt daer geleit es, hy moet doen
blycken dat syn voorders dat daer geleit hebben, ende dat danof
memorie zy, ende anders en mach hy niet obtineren, sed jo. sub in
§ thesaurus justo. de re divi.

Per que patet pretores ende andere officieren pretenderen recht an sulcken schat, alsboven geseit es thebbene, als vondt wesende qualick gefundeert, necq. aliquid juris ad hoc habeat. Finis coronat opus.

Lettre première envoyée aux officiers comptables en la chambre des comptes nouvellement érigée en la ville de Gand.

Les président et gens des comptes, en Gand, Cher et bien amé, comme il a pleut au Roy de mettre au néant sa chambre des comptes paravant en la ville de Lille, et icelle transférée en ceste ville de Gand, avecq tous telz droicts, prerogatives et prééminences, dont ont acconstumé joyr les officiers servans en la dicte chambre à Lille, avecq prohibation et dessence à tous officiers, tant de justice que de recepte acconstumez ressortir en icelle chambre à Lille, de ny plus compter, traicter ou obévr, ains de recognoistre de nouveau commis en ceste dite ville, et par devant iceulx rendre tous comptes quilz ont à rendre, depuis les deniers par eulx rendus au dict Lille, et y respondre de tous aultres affaires, nons i avons voullu faillir de vous en advertir et mesmes en conformité d'aultres lettres patentes de sa Majesté, du mois de Novembre dernier, affin que n'avez a plus a recognoistre les dicts de Lille, voires dois le 17en de May de l'an 79, et affin de encheminer la direction des affaires et avoir cognoissance seure de quelles années chascun officier doibt compter, vous requerans de la part de sa Majesté, ordonnous que en la plus grande diligence que pourez avées à vous trouver ou vostre commis avant ponvoir suffissant, en ceste ville, avecq le dernier compte par vous rendu, cloz et arresté au dict Lille, apportant quant et vous le compte subsequent, si avant quil soit prest avecq les acquis, dont vouldrez vons ayder à la justification du dict compte, pour vacquer et entendre à l'audition, apportant aussy avecq vous vostre commission originele, pour en avoir inspection, et davantaige pour avoir lecture des instructions, servaus pour la conduicte de la dicte chambre, et des officiers y servans et aultres sortissans nouvellement décrétées de par sa Maiesté, pour an vray scavoir par chascun, comment il aura a soy conduyre pour l'advenir, vous veuillans bien adviser que si commectez faulte de vous representer de brief en ceste chambre, suyvant le contenu de ces présentes, et quil nous convienne pour l'acquit de nostre charge derechief envoyer vers vons, que serez teun de supporter la despence en coust de l'envoy du messagier. A tant chier et féal, Dieu soit garde de vous. De Gand ce 12º d'Aoust 1580.

Lettres patentes par les quelles ont esté mandez les hault receveurs à la Renenghe première tenue en la ville de Gand.

Les president et gens des comptes du Roy d'Espaignes, conte de

Flandres, etc<sup>a</sup>, ordonnez en la ville de Gand, ensuyvant les coustumes et ordonnances anchiennes, nous vous signifions et scavoir faisons, que les renenges tant pour ceste année, que pour la précédente, se tiendront en ceste ville de Gand, et commencheront à entrer le 27° jour du prochain mois de Septembre. Si vous mandons et à chascun de par sa Majesté ordonnons, que sovez audict lieu de Gand, le 26 du dict mois, pour le dict 27 par vous hank receveurs entrer es plaix et consistoire en icelle chambre, et que chascun de vous apporte la reste de son compte comme il appertient, et selon que d'anchienneté est accoustumé, lors que les dicts renenges se sont tenuz en la ville de Lille; et ce snr les paines et amende de soixante livres parisiz, monnove de Flandres la livre. Lesquelles paines fourferez ung chascun de vous respectivement, que en ce que dessus serez tronvé deffaillant, et seront les dictes amendes rigoreusement executez; et d'aultant que aulcins d'entre vous sont residens presentement aveca les provinces desuniez et retirez hors des mettes des provinces demourées en l'union solempnellement jurée avecq les estatz généraly, nous avons aucthorisé Laurens Coolbrant, nostre messagier d'escuierie, de adjourner les absens par cryz publicques et en la ville et lieu plus prochain de leurs résidences, et affixé d'ung billet soubz son seing manuel aux porteaulx ou portes desdicts lieux et villes, déclairez particulièrement leurs noms et qualité, avecq copie de ces présentes, affin que personne ne puisse prendre ou prétendre cause d'ignorance. Donné en la chambre des comptes à Gand, soubz le petit seel de nobles et notables de la ville de Gand, par nous emprunté pour ceste fois, le 26° jour d'Aougst 1580.

## Copie.

Les président et gens des comptes du roy, nostre sire à Lille, treschier seigneur et espéciaul amy. Nous avons faict onyr et clore vostre compte de la vacquerie de Furnes, pour l'année et renenghe 1500 soixante dix neuf, en la manière accoustumée. Par la fin et cloture duquel debvez à sa Majesté, la somme de 127 L. 8 s. 10 d. par. ob. de 40 groz; dont avons bien volu vous advertir et ordonner (comme faisons) par cestes de la part de sa Majesté, que n'ayez a furnir la dicte somme, sinon en vertu d'ordonnance de ceste chambre, à peril de payer seconde foiz, pour convertir au service de sa Majesté. Treschier seigneur et especiaulx amy, nostre seigneur vous ait en sa garde. Escript en la chambre des comptes à Gand le 4° d'Aougst 1575.

L'adviz de Jacques van der Platten, recepveur général de Westflandres, joindant à icelluy copie du bail de la partie cy mentionnée, pour le tont ven en ordonner ainsy que de raison. Actum an grand burean de la chambre, etc<sup>a</sup>. Soubz le seing manuel de luy, d'iceulx ou de cestuy du greffier ordonné en la dicte chambre des comptes.

Les chiefs trésorier général et commis des demeines, ceste sera pour vous ordonner au nom et de la part de Sa Majesté tresacertes (1) que incontinent ceste veue, on du moings et au plustard endéans 14 jours, après les réceptions d'icelles, ayez à vous transporter vers le trésorier de l'Espaigne Jacques Reingout, pour luy rendre compte et reliqua de la charge que avez eue, soubz le recepveur de l'extraordinaire de Flandres Jehan van de Poele, en qualité de son commis, en apportant quant et quant vostre dernier compte, cloz par le dict van de Poele, sans y faire faulte, comme quil soit a paine de cent livres de 40 groz à faurfaire au proflict de Sa Majesté. A tant treschier et bien amé nostre seigneur Dieu vons ait en sa saincte garde, d'Anvers an bureau des finances, le dernier jour de Juing 1580. Soubsigné : Stercke; la supscription estoit : A nostre treschier et espécial amy Jehan de Smet, commiz du jadiz recepveur de l'extraordinaire de Flandres, Jehan van den Poule.

### Eerste vermaninghe.

Lieve ende beminde, alzoe gliy noch gehouden ende tachtere zyt, van zekere jaren te rekenen aen zyne majesteyt van d'officie ende staet van der bailliaige van Rupelmonde, den welcken gliy eertyden bedient hebt. Soe eyst dat wy U ontbieden ende van weghen zyne Majesteyt, ordonneren, dat gliy onthier ende veerthien dagen compt rekenen van gedurende nwen pacht ende bedieninghe van de voorseide officie, untbringende tdouble van uwe laeste rekeninghe.

De president ende lieden van der rekencamere geordonneert tot Ghent, lieve ende beminde, alzoe gliy zyt gehouden te rekenen, van uwe entremise ende collectatie van den thol van Dendremonde, toebehoorende zyne Majesteyt ende dat van zekeren goeden tyt, soe eyst dat wy U ontbieden ende van weghen zyne Majesteyt ordonneren dat ghy onthier ende 14 daghen compt doen uwe respective rekeninghe, untbringhende de laeste by U gedaen, ende dat op peine van hondert guldens ten proffyte van zyne Majesteyt, sonder des te zyne in gebreke,

<sup>(1)</sup> Très à certes : En toute eonfiance, en toute sureté, sans déguisement,

ende sult den bringer deser betalen ten advenante van 16 stnyvers sdaeghs, hier nit, lieve ende beminde, blyft den heere bevolen. Ghescreven in de rekencamere tot Ghent, desen.....

# Tweede vermaninghe.

De president, etc<sup>a</sup>, niet jegenstaende ons voorgaende scryven, ende dat ghy in der qualiteyt als collecteur van den grooten thol van Rupelmonde, gehonden zyt te commen rekenen voor acht maenden, hendeden den 25<sup>cn</sup> Marty 1577, ende voorts alle den tyt verloopen, tzedert den eersten April 78. Voortan, ende en hebt tot noch toe niet ghecompareert ofte commen rekenen, soe voorseit es. Soe eyst, etc<sup>a</sup>.

## Derde vermaninghe.

Les président et gens des comptes du roy des Espaignes, conte de Flandres, ordonnez à Gand, etca. Cher et bien amé, nous sommes denement informez que Guillaume de Steelant, à son trèspas, recepveur des terres nouvellement diquées à Chaeftinges, doibt compter sa dicte entremise, depuis Noël 1865 en avant, jusques à 74 incluz. Et que estes son héritier, et en telle qualité avez prins succession aux biens du dict recepveur deffunct, et conséquemment obligé à prester la liquidation des affaires, par luy laissées aprez sa mort. Quoy consideré, cher et bien amé, vous requerons et de la part de Sa Majesté ordonnons qu'en la plus grande diligence que faire se pourra formassiez les dicts comptes, pour les rendre ou faire rendre par commis ou ayant pouvoir suffissant, pour le plus tard endedans ung mois, sans y commectre faulte, comme chose importante le service de Sa Majesté. A tant cher et bien amé, Dieu soit garde de vous, escript le.....

#### Lettre de vérification.

Les président et gens des comptes, ordonnée à Gand, après avoir ven les lettres patentes de Sa Majesté au marge desquelles ceste est attachée, soubz leur eachet ordinaire, ont icelles faict enregistrer de mot à aultre, en la chambre des dits comptes au registre des chartes y tenu, commenchant le 12° jour de mois d'Aonst de cest au, folio 158; consentans en tant que en eulx est, le contenu esdictes lettres, estre furny, entretenu et accomply, tout ainsi selon et en la forme et manière que sa dicte Majesté le veult, mandé et ordonné estre faict par icelles. Actum en la chambre des comptes à Gand, le.....

#### Semblable en flamen.

De president, etca, ghesien hebbende d'opene brieven van zyne Majesteyt, op de marge van welcker, dese lettren van zyne Majesteyt verificatie ende intherinemente geannexeert zyn, onder huerlieder ordinaire cachet, hebben de zelve van woorde te woorde doen enregistreren ende oversetten, in den registre van tehartere rustende inder voorseide camere van Rekeninghe, beglinnende van de maendt Augusti 80, folio 158, consenterende voor soe vele in hun es, tinhouden der zelver brieven, worde gefraniert, onderhouden ende vulbracht, in alder vueghen ende manieren alzoe syne Majesteyt het zelve wilt, ende beveelt ghedaen te wordene, by de zelve. Ghedaen in de camere van rekeninghe tot Ghent, den....

# A Messeigneurs, Messeigneurs les maistres des comptes.

Remonstre en toute lumilité N., que présentement vient à vacquier, à la disposition de Sa Majesté, la recepte de N., par la requisition qu'en a faiet N., dernier recepveur d'icelle. Et comme le suppliant espère estre ydone et capable pour l'exercice de la recepte, la quelle est de petite importance, il se retire vers voz seigneuries, suppliant bien lumblement quil plaise à icelles, aiant regard à ce que dessus luy admectre à icelle ensemble aux houneurs, gaiges et emolumens y appertenans, et de ce, luy faire despescher lettres de commission en deue forme, quoy faisant, etc<sup>a</sup>.

# Forme de bailler extraict du relicqua du compte.

Par la fin et cloture du compte de N., pour ung an finy N., il doibt la somme de N., la quelle somme il est tenu et chargé de payer es mains du recepveur général des Flandres, pour par luy en estre respondu en son prochain compte, avecq d'aultres parties de sa recepte. Ainsy faict et extraiet du dict compte, par moy soubz signé, le 25° jour de Novembre 1580.

Forme d'ordonnance pour ung officier de justice auquel est deu par la cloture de son compte recevoir du receveur général soubz qui est son bailliaige, le dict clercq luy est deu.

Par la fin et cloture du compte de messire Philippes Doignies, bailly de Bruges, terroir du Francq et appertenance pour le temps enconru, depuis le 7° jour de May 1879, jusques an 6° du dict mois 81, ony et cloz en la chambre des comptes, à Gand, a esté extraict, etc². Et premier folio N.N.N. payé N. an marge estoit couché ce que sen suit.

Les lettres sont registrées en la chambre des comptes à Gand, au registre des commissions des officiers, resortissans en ladiete chambre, et aultrement, commenchant au mois d'Aougst 80, folio N., le 16° de Janvier 1582.

Sentence de ceulx de Gand. (1) (30 Avril 1540).

Concessie Caroline de la ville de Gand de l'an 1540. (2)

Concession Carolyne de la ville de Courtray. (3) (4 Novembre 1540).

La Concession Caroline de la ville d'Audenarde. (4)
(9 Novembre 1540).

Vereeninghe ende reconciliatie van den lande van Waes, Beveren, Hulst, Hulsterambocht, Axel ende Axelambocht, mitsgaeders Chaeftinghe ende Ste Jansteene, onder de gehoorsaemheit van den coninck van Spaingnien, gemaect by den doorluchtighe Prince van Parme, etc<sup>a</sup>, anno 1583.

De minderwetten edele ende notable vande lande van Waes aenmerckende (met bedruchter herten) den jegenwoirdighen allendighen staet van den lande ende den cleynen middele die daer es, omme met wapenen t'gewelt van den leghere van den E. Prince van Parme, ligghende tot Assenede te wederstane, hebben voor d'nyterste remedie goetgevonden, omme tlandt van de aenstaende bederfvenisse te wederstaene ende bevrydene, te aensoncken ende bidden, zoe zylieden aenzoucken ende bidden by desen myne heeren de hoochbaillny sgravennamen ende hooftscepenen van de voornomde lande, dat hemlieden

<sup>(</sup>i) Dit deel verscheen reeds in : « Recueil des ordonnances des Pays Bas. Deuxième série 4506—1700. Tome 4V », uitgegeven door  $M^r$  J. Lameere.

<sup>(2)</sup> Dit deel verscheen reeds in « Recueil des anciennes Coutumes de la Belgique. Coutume de la ville de Gand. Tome H°, chap. CLI. page 140 » uitgegeven door M° A. Du Bois en L. De Hondt.

<sup>(</sup>s) Zie Plac. de Fl. livre III, p. 506.

<sup>(4)</sup> Idem. ibid. p. 522.

ghelieve te committeren vemant van hemlieden, omme te tredene in communicatie ende besluyten (met den voornomde E. Prince van Parme, alzulcke besprecken, condition ende voorwaerden als zou, omme tzelve lant inde jegenwoirdighe ruste ende gestaethede te conserverene) zullen vinden ende achten te behoorene. Waertoe de voornomde minderwetten, edele ende notable van dese lande voor zoe vele in hemlieden es de voornomde ghedeputeerde gheaucthoriseert hebben ende aucthoriseren by desen, belovende te houdene, goet, vast ende van weerden, alle tgone by den voornomde gedeputeerde tot vulnieringhe van desen last gedaen ende gebesoingniert sal wesen, onder verbant van haerlieder persoon ende goedinghen respective; aldus ghedaen onder haerlieder hanteeckens desen 25en Octobris 83, stilo reformato; onderteeckent J. Steelandt, Tornon, B. Saman, J. Tack, J. Coppejans, Waerniere, B. Exaerde, Thomaes van Royen, Jan van Remoortere, Arnout Baert, Schoote, Jan van Landeghem, Thomaes de Jonghe, Jacob van Cleemputte, Bauwen van Eyghen, Dierick Verbraken, Jan van Gavere, Jacques Waelpoel, Nicolas Vercanteren, Gillis, Jooris van Driessche, Joos Zeghers, Andries Vercouteren, Gillis Saman Prs, Jacop Vale, Jan de Weert, Thomaes Vercanteren, Gillis van Royen, Remacle Verstraten, Heyndrick van Zele, Swaervelt, J. Baert, Pr Auwenrogghe, Joos Vale, W. Stalens, Volckerick, Jan Guchteneere, Jan van Lare, Christiaen Zaman, Jan van Cleemputte, Joos de Hooghe, Jan Vernimmen, J. Impens, P. de Lampere, J. Damman, Vale, Prs Adriaen de Wolf, L. Ecchoute, Jacques van der Smessen, Jan van de Bogaerde. Hoochbailluy, sgravenmannen ende hooftscepenen van den lande van Waes aucthoriseren ende deputeren volgende t'versouck hiervooren, Loys Thyerin oock hooftschepenen, omme met hem genomen zulcke als hem ghelieven zal te vulcommene t'inhouden van dien, naer vorme

Waes aucthoriseren ende deputeren volgende t'versonek hiervooren, Loys Thyerin oock hooftschepenen, omme met hem genomen zuleke als hem ghelieven zal te vulcommene t'inhouden van dien, naer vorme ende uuytwysen desselfs. Actum te Ruplemonde, desen 24 Octobris 83, onderteeckent J. Steelant, B. Saman, omme te anhooren t'verzouek van den Prince van Parme tot conservatie ende behoudenisse van tschamele ghemeente. Soe hebbe ic hoochbailling voornomd, voor zoe vele als my aengaet oock geaucthoriseert, den voornomden Loys Thyerin tot tanhooren voorsereven, om danof rapport te doene aen tghemeente. Actum den 24 Octobris 1583, ende was onderteeckent Servaes van Steelandt.

Alexandre, prince de Parme et de Plaisance, lieutenant gouverneur et capiteine général.

A tous gouverneurs, lieutenans, chefz, collonnelz, capiteines, enseignes,

gardes de pontz et passaiges, et générallement à tous aultres gens de guerre, tant de cheval que de pied, de quelle nation que ce soit, et à tous insticiers, officiers et subjectz du roy monseigneur, qui ces presentes verront, salut. Comme Servais de Steelant, bailly du pays de Waes, nous ait supplié vouloir donner noz lettres de passeport à Loys Thierin, hault eschevin du pays de Waes, et à tel aultre an'il vouldra amener quand et Inv. pour povoir librement venir ichv. et retourner et y traicter pour la conservation du pouvre peuple du dict pays de Waes, quil dict se trouver en extreme perplexité et angoisse, craindant la rigoeur du soldat, nons (désirans le traicter favorablement en prestant l'obeyssance qu'il doibt à Sa Majesté) vons ordonnons de laisser venir librement et franchement le dict Lovs Thierin, et celluy on ceulx qu'il emenera avecq luy avecq povoir suffissant, pour povoir conclure et arrester quelque accord sans aulenn renvoy, et si le dict Servaes de Steelant, bailly de Waes désire y venir, le pourra aussy librement faire, sans leur donner anleun destourbier on empeschement, ains an contraire tonte faveur, avse et assistence, tant an aller séjour que retour, durant ce present passeport pour douse jours, durant le quel temps de douze jours, son Alteze ordonne et commande que nulz soldatz passent le raert de Gand pour affer courre audiet pays de Waes. Faiet au Camp à Eccloo, le 25° d'Octobre 1585, Soubzscript : Alexandre, et plus bas : par ordonnance de son Alteze, signé F, le Vasseur, et cachetté du cachet de Sa Majesté.

Son Alteze a déclaré aux députéz du pays de Waes, des villes de Hulst et Hulsterambocht, Axelle et Axelambocht, tant pour eulx que pour tous ceulx qui sont entre les rivières de nieuvaert de Gand et Escaulde, qui vonldront estre comprins sonbz la protection et déffence du roy allencontre de touttes foulles, incursions et navigeries de gens de guerre, quilz avent à contribuer et donner par nous pour entretenement des gens de guerre de cheval et de pied, estans en ce lien et pays à l'environ, et qui y viendront, la somme de cent mil florins par mois, à commencher dois le jourdhuy, à durer pour le temps de quattre mois ou moins; si aultre moien et expédient se peult tronver, durant ce temps, à prendre et lever par enly par toutes telles voies et moiens quilz tronveront à leur plus grand soulaigement et prouffict; à la quelle fin son dit Alteze leur délaisse les movens générantx, impostz, transportz et toutte aultre forme et espece de collectation et avdes, dont ilz se sont servy entre enly jusques à présent, et si pour leur déffence et seureté ont besoing de quelque

gens de guerre de pied et de cheval, sa dicte Alteze leur en donnera souflissament lentretenement, desquelz sera comprins soubz la somme avant dicte, sans qu'anttrement ilz soient à leur charge, leur accordant en oultre pour communicquer avecq ceulx qui les ont envoyé le terme de huict jours pour tous délais, à commencher dois demain. Pendant le quel temps fera contenir les soldatz endeça du dict *Vaert* de Gand. Faict an camp à Eeckloo, le 26 d'Octobre 1885, soubz signé: Alexandre, et A. V. et plus bas estoit escript: par ordonnance de son Alteze, et soubzsigné: Le Vasseur.

De minderwetten, edelen ende notable van den lande van Waes vergadert jegenwoirdelichx binnen der poort ende stede van Ruplemonde, hebben omme de groote nootelichevt ende haeste, die de jegenwoirdighe gestacthede des lants ende d'affairen van dien verheischt, geancthoriseert ende authoriseren by desen den hoochbailluy van de voornomde lande, mitgaeders Jo' Jan van Steelant, ende Lovs Thierin hooftscepenen, joncheer Roelant Tournou, heere van Walburgh ende Guillaume de Warenghien, omme te vulvoerene ende doen effectuerene alzuleke resolution als zy haerlieder ghemeente daeroppe ghehoirt met advise der zelver up morghen in handen van de voornomde heeren zenden zullen tot Ruplemonde; belovende in goeder trauwen ende onder den eedt te houdene goet vast ende van weerden alle tghone by de voornomde geaucthoriseerde gedaen ende gliebesoingneert sal worden; consenteren oock dat zoe tot haerlieder verzekerthede, mitgaders van den lande zullen moglien nemen alzuleke verzekertliede als hemlieden sal dincken te behooren, daer toe zv lieden, edele ende notable, mitgaeders de minderwetten voornomd haerlieder respective persoonen ende goedinghen jegenwoirdich ende toecommende verbonden hebben by desen. Toircondens d'hanteeckens hier onder gestelt desen 27en Octobris 85. Onder ende uuyt den name van de generalitevt onderteeckent: B. Saman, B. Exacrde, De Warniere, Vale Prs. L. v. Steelant, Christiaen Saman, Pr Auwenrogghe, Hevndrick van Zele, Gillis van Royen, L. de Crane, ende Jan van Lare.

Les magistratz, nobles, notables et commune des pays de Waes, Bevres avecq leurs appertenances, villes et mestiers d'Hulst et d'Axelles, ensemble des franchises de Chaftinghe et S<sup>1</sup> Jansteene, ayans veu la proposition faicte par escript de la part de Monseigneur le Prince de Parme, gouverneur général, etc², au nom de Sa Majesté, tant pour eulx, que pour tous ceulx quy sont entre les rivières de Nieuxaert de Gand et l'Escaulde, qui vouldront estre comprins soubz la protection et déffence de Sa Majesté allencontre de toute foules, incursions

et navigeries des gens de guerre, remerchient en premier lieu très humblement son Alteze, du bon soing que icelle a esté servie de faire comme elle faict encoires, de preserver lesdicts quartiers et villes de toutes foulles, exactions et pilleries. Et comme leur intention ne fust oncques et ne sera jamais (Dieu aydant) de se desjoindre et aliener du debvoir quilz ont au service de sa dicte Majesté, supplient tous unanimement, tant pour eulx que pour tous cenlx quy sont venuz demorer, passé trois mois, nommèment Mons<sup>†</sup> Coenrard Doyenbrugghe, esleu evesque de Tournay que y vouldront venir endedens trois mois après ceste reconciliation, que le bon plaisir de son Alteze soit les recevoir à mercy et les mectre en la bonne grace de sa dicte Majesté, leur prince naturel et souverain seigneur, en oubliant perpetuellement touttes choses passées, tant en général que en particulier.

Et suivant ce remettront et remettent les dits suppliants es mains de sa dicte Majesté, les dits pays, villes et franchises soubz telles privilèges, usances et coustumes quilz ont eu de tout temps, les quelles sa dicte Alteze plaira ratiflier et confirmer en telle forme quilz l'urent à la première concession avecq tous demaines proffictz, levée et taille pour le terme de six mois, de tous moiens, tant generaulx que particuliers, impostz et contributions, telles que les estatz ou quatre membres de Flandres y ont jusques ores levée et cuilli. Et pardessus ce leur quote en 1800 L t. au bout de ce présent mois, espérants que sa dicte Alteze, suyvant son offre, assistera souffissament les dicts supplians pour leur seureté et deffence de tant de gens de guerre, de pied et de cheval, quilz trouveront convenir pour l'entretenement desquelz sera comprins soubz la levée des contributions avant dictes.

Et que tous les inhabitans quy vouldront demourer es diets quartiers, demenreront libres au faiet de leur conscience, sans estre recherchez en leurs maisons particuliers, moyennant quilz s'abstiennent de schandal et que ceulx quy vouldront se retirer, le pourront faire endedans certein temps à limiter, avecq plainière et libre disposition de tous leur biens meubles et immeubles.

Et comme les dicts villes, pays et quartiers aboisivent de toutes costez, la partye contraire, par ou l'attraicte et scherté de leurs marchandises, sera fort interessé et difficultée, sera le bon plaisir de son Alteze, de aucthoriser les dicts magistratz, tant pour eulx que pour leurs suppostz, de povoir traicter et négotier avecq ceulx de Hollande et Zeelande.

Suppliant très humblement sa dicte Alteze, de prendre le tout de

boune part et s'asseurer que les dictz suppliaus n'obmettrout chose pour le service de sa dicte Majesté, jusques à y employer corps et biens, suyvant leur obligation et debvoir. Ainsy arresté à Eecloo, le premier de Novembre 1585. Signé: Thyerin, Hertoghe, A. de Caerle, Cauwe, Coolbrant, Wiltsens. By ordonnantie van burgmeestere ende scepenen, mitgaders de notable van Axele, Axelambacht ende van ter Neusen, by my gheteeckent Joos Stoffels ende J. Durinek.

# La Réconcilliation des dicts pays, villes et mestiers.

Son Alteze aiant veu la responce a elle donnée par les magistratz, nobles, notables et commune des pays de Waes, Bevres, avecq leurs appertenances, villes et mestiers de Hulst et d'Axelles, ensemble des franchises de Chaeftinghe et de St Jansteene, et après avoir verbalement faiet communicquer avecq les députez dicents, assembléz en bon et compétent nombre; en premier lieu pardonne et mect en oubliance perpetuelle, tout ce que jusques à oires ceulx du dict pays, villes, mestiers et aultres, cy dessus dénommez peuvent avoir messaict, durant ces troubles présens et passez, les tenaut d'ichy en avant, pour bous et loyaulx subjectz, et comme telz les mectant soubz sa main et protection de Sa Majesté, et avecq iceulx tous inhabitans audiet pays, venuz depuis trois mois en ca et aultres esdicts pays et villes, qui y retournerout dedans trois mois de la date de cestes, leur accordant la jouyssance de leurs biens, previlèges, usances et coustumes, telles qu'ilz ont en de tout temps, et comme ilz en usoient au temps que feue Sa Majesté Impérialle a faict transport et cession à Sa Majesté Royalle, de l'estat des pays de par decha, promectant en oultre, que si aulcuns se veuillent retirer hors du dict pays et villes, avecq leurs biens, ilz pnissent ça faire endedans quattre mois, mesmes de faire prouffict de leurs meubles et immeubles, ou aultrement les laisser administrer par telz quilz vouldront à ce commectre, et pareillement de povoir trafficquer avecq tous gens de nations, en confirmité de ce que s'est permis, et se permect à tous subjectz de Sa Majesté. Et quand à l'accord de la sonune par eulx respectivement faicte, sur la demande et pétition de sa dicte Alteze, au dict nom de Sa Majesté, pour le terme de quatre mois pour l'entretennement des soldatz, sa dicte Alteze au lieu de l'accord mentionné en la responce par escript, est contente d'accepter et de faict accepté l'offre faicte par les diets députez, asseavoir que le diet pays de Waes et Bevres, avecq leurs appertenances, la somme de vingt cincq mil livres

de quarante gros la livre, et pour la ville de Hulst mil florins, pour le plat pays de Hulsterambacht quiuze cens florins, pour les ville et plat pays d'Axelles et d'Axelambacht dix huict ceus florius, pour la franchise de Schaeftinghe quattre cens florius, et pour celle de St Jansteene soixante florins; le tout par mois, à commencher dois ce jourdluy quattre mois durant, finissant le dernier de Febyrier prochainement venant, à payer et ayancher les dictes sommes pour l'entretenement des dietz soldatz par chascum d'enly respectivement sa cotte et portion du premier mois, dois le 10° du présent mois, et ainsy continuant le dict terme durant. Pour trouver lesquelz deniers, sa dicte Alteze, au nom que dessus, leur permect de lever par telles voies et expédiens, justes et raisonnables, qu'ilz pourront advyser au plus grand soulagement des subjectz, mesmement leur laissé et cédé tons impostz, movens généraulx, avdes et aultres cottisations, dont jusques à présent ilz se sont aydez, pour furnir leurs portions et contingens, de quoy si mestier est leur seront dépeschez lettres patentes, ou acte en forme deue et pertinente. Faict an camp à Eccloo, le premier jour de Novembre 1500 quattre vingtz et trois. A. Vt Signé : Alexandre, et cachetté avecq le cachet de son Alteze. Et dessoubz estoit escript : par ordonnance de son Alteze, signé F. le Vasseur.

### A son Alteze, touchant l'interpretation de la dicte reconciliation.

Les députez des pays de Waes, Beyres avecq leurs appertenances des villes d'Ilulst et d'Axelles et leurs mestiers, ensemble les franchises de Chaeftinghe et Sint Jansteene, avants veu Facte que vostre Alteze a esté servie faire dépescher sur la responce, requisition et offre par eulx faicte taut en leur nom, que pour leurs communes, remerchient très lumblement vostre dicte Alteze de la grande clemence dont elle a usé en leur endroict au nom de Sa Majesté, mais sont très marys, qu'ilz treuvent la dicte acte an surplus dissemblable à leur précédent escript, suppliant très humblement vostre dicte Alteze, de vouloir faire redresser la dicte acte, et par icelles les assenrer que les inhabitans desdicts villes et quartiers ne seront tant en général que particulier ev après enquis ou recherchez pour anleune chose passée, ny mesmes pour le faict de la religion catholicque, romaine; consentant en oultre pour excuser beaucoup de traveil et despens que les dits inhabitans pourront marchandement traieter avecq ceulx de Hollande et Zeelande, sans qu'ilz sera besoing requerir aultre passeport que la dicte acte; et pour tant mieuly faciliter la levée de la contribution accordée à vostre dicte Alteze, sera son bon plaisir d'y faire adjouster clause executoire, en vertu de laquelle les délayautz pourront réalement et de faict estre executéz pour la contribution susdicte. Au marge estoit escript ce que s'ensuit : Son Alteze aiant ony ce que se remonstre et requiert par ceste requeste, en esclarcissant son intention sur la dicte reconciliation par elle donnée, à ces suppliants, des dictes villes et quartiers, qu'ilz ne seront soit en général, soit en particulier, jamais enquis ny recherchez pour auleune chose passée, soit au faict de la religion ou aultrement; pour yeu qu'ilz s'abstiennent pour l'advenir de toutes choses schandaleuses contre la religion catholicque romaine et aultrement contre l'obéissance quilz doibvent à Sa Majesté et repos publicq; comme aussy leur permect négocier et trafficquer marchandement avecu ceuly de Hollande et Zeelande, en la forme et manière qu'est permis à tous aultres subjectz de Sa Majesté, sans povoir faire chose au deservice d'icelle et de ses pays. Et pour tant mieuly faciliter la levée des contributions accordées à Sa Majesté, yeult et ordonne que la dicte cotisation en la forme et manière que elle sera faicte soit exécutoire, à l'ordonnance des bailly et ceulx de la loy respectivement chascun en ses limites, comme doibvent estre et sont les deniers des avdes et impostz accordéz à sa dicte Majesté. Faict à Eccloo, le 4º jour de Novembre 1885. A. V. Signé: Alexandre; et embas estoit escript; par ordonnance de son Alteze, soubzsigné : Vasseur.

# Octroy du Vme denier de l'année 1583, asscavoir 36 pattars de chascun livre de gros.

Philippe, par la grace de Dieu, roy de Castille, de Léon, d'Arragon de Navarre, de Naples, de Secille, de Maillorcque, de Sardaine, des Isles, Indes et terre ferme de la mer Occeane, archiduc d'Austrice, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourch, de Luxembourch, de Guelres et de Milan, conte de Habsbourg, de Habsbourg, de Flandres, d'Arthois, de Bourgoingne, Palatyn et de Haynau, de Hollande, de Zeelande, de Namur et de Zutphen, Prince de Zwane, marcquiz du sainct Empire, de Frize, de Salins, et Malines, des citéz, villes et pays d'Utrecht, d'Overyssel et de Groeninghe, et dominateur en Asie et en Affricque, à tous ceulx qui ces présentes verront, salut; comme de nostre pays de Waes, et de la terre et seigneurie de Bevres, pour trouver les deniers de la contribution, à nous accordée pour la noriture de nostre camp, durant le terme de

quattre mois, avent unanimement consenti de payer sur ceste année quattre vingtz et trois, deux cincquiesmes deniers de leur revenu par dessus ung aultre cincquiesme cy devant accordé à ceulx de nostre ville de Gand, movemant que le fermier qui déboursera le tout puisse défalcquer la moictié au propriétaire. Parquoy soit besoing sur ce faire depescher aux dictz de Waes et de Bevres, noz lettres patentes d'octroy et aucthorisation en tel cas pertinent, suyvant la promesse que leur en a esté faicte de nostre part, scavoir faisons que les choses susdictes considérées, et sur icelles eu l'advys de noz améz et féaulx, les trésorier général et commis de noz demaine et finances, désirans donner moyen ausdicts de Waes et Bevres, de trouver les deniers de leur dicte contribution pour le terme de quattre mois suyvant leur accord ev dessus mentionné, nous pour ces canses et aultres à ce nous mouvant, leur avons par la délibération de nostre tresschier et tres amé bon nepveu le prince de Parme et de Plaisance, lieutenant gouverneur et capitaine général de noz pays de pardecha, octrové et consenti, octroyons, consentons et accordons en leur donnant congiè et licence de grace espécialle par ces présentes quilz puissent et pourront à l'effect que dessus réellement et de faict lever sur la prèsente année 1500 quattre vingtz et trois, deux cincquiesmes sur le revenu des maisons et héritaiges situez esdicts pays de Waes et de Bevres, à estre payez par les fermiers ou louaigiers respectivement, lesquelz pourront dessalequier l'une moictié au propriètaire, demourant l'autre moictié à leur charge, en rabatant aussi les dictz deux cincquiesmes deniers sur les rentes hypotecqueés sur les dictes maisons et héritaiges, moitié par moictié; pourveu que à ce consentent ceulx qui consentir y doibvent, si ja faict ne l'ont, à charge aussy et condition expresse que des deniers en procédant de l'employ d'iceulx, lequel ne se pourra faire en aultre usaige que au furnissement de la contribution susdicte; à peine de recouvrer sur les dicts supplians en leur noms privéz, ce que se tronveroit avoir esté employé aultrement, les dicts de Waes et de Bevres seront tenuz rendre bon et lèal compte par devant noz fèanlx et améz les president et gens de noz comptes à Lille, ou comuis d'iceulx, au plustard endéans trois mois après l'expiration des dictz quattre mois, et au surplus payer à nostre proffyt pour recognoissance de noz droictz, haulteur et aucthorité la somme de douse livres du pris de quarante gros, nostre monnove de Flandres la livre une foiz, es mains de nostre recepveur général de Flandres, lequel sera tenu en faire recepte, rendre compte et relicqua à nostre proffyct, avecq les aultres deniers de

son entremise; pourveu aussy que les dicts de Waes et de Bevres seront tenns faire présenter ces mesmes originales tant au couseil de nosdictes linances qu'en nostre dicte chambre des comptes à Lille, pour illeca estre respectivement enregistrées, vérifliées et interinées, à la conservation de nosdictz droictz, haulteur et ancthorité, là et ainsy quil appertiendra. Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les chiefz, président et gens de nostre conseil en Flandre ausdictz de noz finances et de noz comptes à Lille, et à tons aultres noz justiciers officiers et subgectz qui ce regardera que de ceste nostre présente grace, octrov, consentement et accord, pour le temps et recognoissance, charges, conditions et reservations, selon et en la forme et manière que dict est, ilz facent, soensfreut et laissent les dicts de Waes et de Bevres, plainement et paisiblement jour et user. sans lenr faire mettres ou donner, ny souffrir estre faiet, mis ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement, au contraire, Car ainsy nons plaist-il. En tesmoingz de ce, nous avons faict meetre, nostre seel à ces présentes, donné en nostre ville de Tournay, le 16° iour de Décembre. l'an de grace mil cincq ceuts quattre vingtz et trois, de nos règnes, asseavoir des Espaignes, Sicilles, le 28me et de Naples le 30°. Sur le replie estoit escript : Par le roy, le prince de Parme, gouverneur général, etca messire Godefroy Sterck, chevalier trésorier général, Pierre d'Overloepe, seigneur de Hammes, Jehan de Drinwart, Sr de Dormal, commis des finances, et aultres présens. Et soubsigné Vereycken; et cy estoient les dictes lettres sellées du grand seau de Sa Maiesté, en cluère rouge, pendant à double queue. Et sur le dors estoit escript : les trésorier général et commis des demaines et finances du roy nostre sire, consentent entant qu'en eulx est le contenu an blanco de ceste estre liurny et accomply, tout ainsy et en la forme et manière que Sa Majesté le venlt et mande estre faict par icelluy blancq, faict des finances à Tonrnay, soubz les seings mannel des dicts trésorier général et commis, le 46° jour de Decembre 1585, et soubz signé: Stercq, d'Overloepe, J. Drinwaert; et sur le replye estoit encoires escript ce que s'ensuyt : ces lettres suyvant qu'il est mandé par icelles, sont enregistrées en la chambre des comptes du roy nostre Sire, à Lille, au registre des chartres y tenu, commenchant au mois de May 1581, folio 160 verso, du consentement de Messeigneurs les président et gens desdicts comptes, le 22e de Decembre 1500 quattre vingtz et trois, sonbzscript : par mov, et signé P. Monchaulx.

### A son Alteze touchant la prolongation de la dicte réconciliation.

Remonstrent très humblement les députez du pays de Waes et de Bevres, comme depuis quelques jours encha et nommément après l'expiration du terme que vostre Alteze a consenti aux refugéz du dict pays, pour retourner et joyr de la grace et réconciliation de Sa Majesté, aulcuns gens de bien desdictz quartiers, avans mandé en temps den de se tenir à la dicte reconcilliation et de vouloir vivre et monrir en la religion catholicque, romaine, et deve obévssance de Sa Majesté, sont esté à leur retour saysiz par les soldatz de la compagnie du Sr Dottenburch, qui est du commandement de Monsr le grand bailliu, à cause que dedans terme limité, ilz n'estoient retournéz et venuz. En quoy ilz on la pluspart diceulx ont esté empeschez, tant par détention de leurs personnes pour debtes publicques on du pays ou des particuliers paroiches, et aussy pour les arrieraiges de l'entretenement des ministres de la prétendue religion réformée, et auleurs aultres par maladies, lesquelles causes tant justes de leur séjour estans cogneues à ceulx du Collegie du diet pays, et se souvenant des preudhommes et bonnes intentions que dessus des dietz détenus, ont iceulx faict requérir et prier le Sr grand bailly, de voulloir entremectre son anctorité vers le dict S<sup>r</sup> Dottenburgh et faire eslargir les dictz détenuz, dumoings soubz cauction, à quoy finablement le dict S<sup>r</sup> grand bailly en considération des raisons susdictes qui pour la plus grande partye luy sont aussy cognenes, et aussy à la requisition des dicts du collège, à condescendre (movennant caution souflissante) quilz et chascun d'eulx respectivement ont presté de ne diminuer, vendre ou aliéner leurs biens on de s'absenter du pays sans le congéde vostre Alteze; et partant font les diets de Waes et de Bevres supplier très humblement vostre Alteze, que en ampliant sa grace et la clémence de Sa Majesté, icelle soit contente de les comprendre soubz la dicte réconciliation, et ancthoriser le dict Sr grand bailly, pour encoires deux mois durant après la date de l'accord povoir en semblable façon, et movennant la caution susdicte recepvoir tous les aultres qui vouldront venir, selon leur déclaration précédente, et qui sont netoirement cognenez pour gens de bien et zeleux du service de Sa Majesté, et en tenir registre pour en respondre à vostre Alteze, quant besoing sera; et comme de toutte anchienneté aulcuns maronniers (1) suppostz et naturelz du dict pays sont accoustuméz de continuellement négocier et gaigner leur vie par leurs navieres dedans

<sup>(1)</sup> Maronnier: Matelot, batelier, marinier, homme de mer, marin.

les eanes et rivières, lesquelz pour la présente desjoinction de Brabant et de Flandres, debyrovent monrir de povreté en leurs maisons, on continuant leur négociation acconstumée, perdre leur bien par saisissement, pour lesquelz sanver, ilz présentent de continuer à contribution aux charges des paroiches et l'exercice de la religion romaine au service de Sa Maiesté, comme doibvent faire tous bons subjectz, sera vostre Alteze servie de déclarer sa bonne intention la dessus, et consentir que la dicte acte de réconciliation avecq l'interpretation ensuyvie sur icelle que vostre Alteze at accordé ausdictz du pays de Waes et de Bevres, soit depeschée soubz le tiltre et seel de Sa Majesté: -- Appostille, Combien que le terme ja accordé à ceulx du pays de Waes pour cents qui vouldront retourner estoit sonffissant. Toutesfois s'eslargissent son Alteze à la requeste de ces supplians accordé encoires le terme de deulx mois, pour ceulx qui seront certainement trouvéz catholicques par tesmoingnage des curéz et magistratz, des lieux dont ilz seront, et à la charge d'en prester le serment s'il est trouvé par les officiers ou magistratz debvoir ainsv estre faiet. Faiet à Tournay le 4º de Apyril 1584. A. V. Soubsigné : Alexandre, et dessonbz estoit escript : par ordonnance de son Alteze, et signé. Vasseur.

De voorgheboden slandts van Beveren geordonneert by den heere, mannen ende schepenen van den voirseide lande. (1)

Baillny, mannen van den lande van Beveren, mitgaders scepenen van der Hallen van Beveren, aenmerckende de groote lange menichfoldige ende impertinente delayen, in vele saken voor hemlieden hangende by partyen voortgestelt, daermede trecht goede ende duechdelieke causen van de zelve partyen verachtert werden, thuerliederen swaren verdriete expressive ende intollerabile costen, schaden ende interesten, ende oock by faulten van furnissemente, naer dat de saecken in rechte geconcludeert zyn, ende omme de ongelicheit van procederen ende costumen wesende in vierscharen van den zelven lande, ende oock omme andere diversche redenen, hemlieden daer toe moverende, als begheerende de groote costen, schaden ende interresten van partyen te schuwene, ende d'expeditie van huerliederen goeden rechte te voorderen, ter gemeender welvaert van den zelven lande,

<sup>(1)</sup> Dit deel verscheen reeds in « Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, door Frans De Potter en Jan Broeckaert. Derde Reeks. Arrondissement St Nicolas. I Deel. Beveren, bladz. 73.

hebben by goede deliberatie geaviseert, gestatueert ende geordonneert, aviseren, statueren ende ordonneren by desen van nu voortan geprocedeert te wordene inder manieren hier naer verclaerst.

Dachmaken zynder partie ende den sallaris daertoe dienende.

Het daghen 1 s. p.

Eerst. Soe wie yemande sal willen doen daghen oft opronpen, in actie personele oft reele, sal nu voortanne gehouden wesen te commen voortlegghen van den genachte ende metten dage ende tyde van tlegghen van den genachte voors, an den meyere oft anden ghuenen die tgenachte legghen sal, ende doen teeckenen alzuleken persoon ofte persoonen, gronden van erfven oft leen, als hy jegens hem gedaecht sal willen hebben, ghevende den selven den sallaris ende trecht van den heere van der zelver daghinghe, ende in wette te commene; te wetene: van eleken persoon twee schellinghen par., van gronden van erfven oft leen 40 s. p., ende van huus ende erfve 12 s. p., volgende der costume, sonder dat de zelve meyere in vierscharen tzelve sal vermogen te heesschene.

De daghinghe ter ferie te teeckenen.

Item, welcken dachbrief, naer dat dien ter kercken unytgeroupen sal syn, twee schepenen oft mannen van leene zullen gehouden werden te teeckenen tot meerder versekertheit van partyen ende van scepenen, ende dien den clercq alzoe autenticq over te gheven, omme te stellen inde ferie, ten fyne dat hem den heesschere met zynen procureur presenteren mach, opt lesen van der zelver ferie om heesch te makene, met pertinente conclusien tallen fynen.

Item, welcken heesch ende conclusien van nu voortan, de zelve clercq gehonden wert te teeckenen op de zelve ferie mits daervooren ontfangende van den heesschere voor zynen sallaris twee schell. par., ende zoe voorts van alle snbsequenten, acten, ende inde saecke telcken daghe gebesoingneert, al wesende danof notoirie gehonden wert te hondene op de zelve ferie, telcken 1 s. p.

In margine. Greffier voor heesch te teeckenen ter ferie 1 s. p., ende voorts van alle ander saken dienende onder vierschare 1/2 s. p.

De heesschen in de ferie te stellen, op de boete van 4 s. p.

Item, zullen de zelve heesschers oft huerlieder procureur, de zelve huerlieder heesschen ende conclusien doen teeckenen by den zelven clercq, voor den dach van rechte, emmers voor tbeghin van de vierschaere, insgelicx sullen de procureurs oft taellieden tzelve teeckenen in huerlieder hantboucken, correct ende conforme der ferie, emmers in substantien daer mede accorderende, up de boete van 8 s. p.

Procuration ad lites.

Item, zullen de zelve taellieden ten eersten daghe commen gestoffeert van procuratie, ende die gheene en hebben, en sullen niet mogen agieren, ten zij dat partye present voor wette passere de zelve procuratie, danof scepenen hebben zullen voor huerlieder gecostumeerden sallaris 2 s. p., ende de clercq voor zyn signature 2 s. p.; ende indien zy procuratie tooghen, werdt de clercq gehouden notitie te houdene op de ferie, van de effecte van dien, scilicet van der date ende van de jugie, daervooren de zelve hebben sal voor de signature 2 s. p., ende dit op de boete van 8 s. p.

In margine. Scepenen voor hiemen sallaris zynde over passeren van een procuratie 1 s. p.

D'overleggen van de contracten obligatien ofte cedullen daermede heesch vermeten.

Item, ten zelven dage werden de heesschers gehouden, met den dienen van huerliederen heesch, te furnieren ende exhiberne alzulcke lettren ende brieven, als daermede hy hem by heessche vermetende es, danof partie adverse lecture ende copie sal moghen hebben, thueren redelicken coste, ofte by gebreke van furnissemente, ende inden gevalle die naermaels overgeleit worden gheene regard ghenomen te werdene ter discretie van de zake.

By faulte van verclaerse van heesche, oorlof van hove ende costen. Item, ten anderen daghe werden dese procureurs gehouden hemlieden op tlesen van der ferie te presenteren over huerlieder partye, ende den procureur van den heesschere te verwinnen zyn partie, ten zy dat den verwerere met zynen procureur verzoucke verclaers van heessche, dwelck de procureur van den heesschere gehouden wert te doene naer uuytwysen der ferie ende zynen hantbouck, oft in gebreke van dien, sal de verwerere moghen hebben oirlof van hove ende costen.

Dach van beraet voor 14 daghen.

Item, de verwerere gehoirt hebbende den verbalen heessch van partye, sal alleenlyck vermoghen dach van beraet te 14 dagen.

Garrant inne te bringhen eer men antwoort.

Ten naesten genachte moet men garrant inne bringhen.

Item, welcken dach ommecommende, sal gehonden zyn tandwoorden op den heesch van den heesschere, behondens hem zyn exceptie van garante, indien daer eenich dient, dwelck hy gehonden wert voetstaens nommeement te doene ende ten naesten genachte inne te bringhen.

Den garandeur als principal verwerere moet nemen oft onsegghen.

Item, welck garrant de zelve garandeur gehouden wert alsdan te verantwoordene oft te ontsegghene.

Item, en wert de zelve garandenr gehonden als verwerere, ofte principael t'andwoordene, by monde ofte gescrifte daer toe allegierende pertinente redenen, conclusien peremptoire, ende tallen fynen by protestatie van rechte ghedaen te werdene, by ordene, exhiberende van ghelycken zulcken briefven ende lettren als daer by hy hem vermetende es, op paine als vooren, welcke antwoorde de clercq insgelicx gehonden wert te teeckenen op de ferie daervooren ontfaende van verwerere voor de signature eenen schellingh par., ende zullen de taellieden van ghelicken de zelve antwoorde teeckenen in huerlieder hautboucken.

Item, ghereserveert den fyn declinatoire ende van oirlof van hove ende costen, den welcken de verwerere sal moghen proponeren, sonder den voornomden fyn peremptoire.

Item, welcke andtwoorde gehoirt by den procurenr van den heesschere, wert gehonden daerop te replicquieren oft te concluderen in rechte omme dallegaetten van partyen gehoirt, geaviseert te wordene, oft de saecke te faicte gewesen sal worden, off dat die decideerlyck es, sonder breeder verificatie.

Wanneer men niet en mach by gescrifte heesch maken ende van wat actien.

Midts namptissement vermogen partyen te maken heesch by gescrifte ende anderssins niet.

Item, dat van nu voorts an niemant en sal moghen procederen by gescrifte jegens verzonck van betalinghe van hunslmere, landpachte, van drie jaren achterstellen, van wettelicke renten, hoedanich die zyn daer wettelicke brieven af zyn, dachueren, verdienden loon, salaris van dienstboden, verteerde montcosten, verdroncken gelaghen, binnen eenen jaere, noch van eenighe vliegende schulden van twee jaeren, noch oock cedullen, beneden den 12 L. p.; ten waere dat den verwerere voetstaens namptierde dinhonden van den heessche in gemunte penn.; welcken nampt de heesschere sal moghen lichten op zekere, midts betalende t'recht van den nampte, in welcken gevalle de verwerere sal moghen hebben heesch by gescrifte.

Schulden boven 6 guldens mach men by gescrifte heesschen.

Alsser wettelick bescheet is, al eer den verwerere antwoort, moet namptieren ende gehoirloft den heesschere te lichten.

Item, aengaende andere schulden excederende de voorseide 12 L. p., sal men moghen heesschen by gescrifte, welverstaende indien de heesschere betooch doet van wettelicke cedullen, zoe werdt de verwerere gehouden indien hy daer jegens eenich delay nemen wilde, te namp-

tierene in penn. oft juweelen die de heesschere oock sal moghen lichten; indient penn. zyn, daer neen, de juweelen te doen vercoopene ter naester merct, by unytronpinghe den meesten ende lest verhoogende, behoudens de verwerere de lossinge te moghen doene binnen derden daghe, naer de costume ende dat op zekere als vooren.

Item ende indien de saecke van zulcker importancie es, dat den verwerere den heesch by gescrifte verzoucke, werden de heesschers gehouden tzelve te doene te 14 daghen naestcommende, oft by gebreke van dien sal de verwerere geconsenteert werden oorlof van hove ende costen.

Item heessch geexibeert zynde, wert de verwere van nu voorts an gehouden copie te halene, ende te dienene van antwoorde te 14 daghen, oft naeste genachte, insgeliex de heeschere te dienene van replieque ten eersten genachte daer naer, ende de verwerere van duplieque ten naervolgende ghenachte, ende de saecke vallende, sal int advys, sonder dat partyen voorder oft breeder zullen moghen te scryvene ten waere by consente ende ordonnantie van der wet.

De sake int advys by inventaris te furnieren den greffiier 1 s. p.

Item, de saecke int advys wesende, zullen partyen hinck inde gehouden wesen, huerlieder proces by inventaris te furnierene sonderlinghe daer furnissement dient, daeraf de elercq hebben sal voor de signature van dien twee schellinghen p., ende dat binnen 14 dagen daer naer, op de peine van 8 s. p.; ende niet min werden noch gehouden (midts betalende den heesschere zyne boete) te moghen furnierene binnen 14 daghen daer naer, sonder meer delays, op peyne van recht gedaen te wordene op tguent dies voor den juge gedient zyn sal.

Partyen 2 oft 3 genechten ende beleeden heune oirconden te faicte sonder meer.

Item partyen gheadmitteert wesende thuerlieder faicten ende vermeten, sullen daertoe moghen hebben omme die te beleedene den tyt van twee ofte drye genachten, sonder meer, ten waere nuyt merekelieke redenen, dat den juge hemlieden dien verlinghden, op peyne danof versteken te zyne.

Partye mach hebben namen ende toenamen van de deposanten ende van de articlen daerop de zelve oirconden gevraecht zyn.

Item, welcke oircondschap van im voorts anne gehoort sal worden int secrete by den juge dier de kennisse af hebben sal, ende geregistreert int hantbouck ende registre van mannen oft scepenen, sonder dat partye danof lecture ofte copie sal moghen hebben, voirdere dan vande naemen ende toenaemen, mitgaeders van de articulen daerop de zelve oirconden gevraecht sullen zvn.

Van oircondschap mette sallarissen daertoe dienende.

Item, men sal tzelve oircondschap van nu voorts anne hooren tusschen den genachte ende metten daghe van de genachte, ten zuleken daghe als den juge beteeckenen by twee mannen oft scepenen, ten minsten, danof mannen oft scepenen hebben sullen voor sallaris (gereserveert de saecken van den heere) van eleken oirconde eenen schell. par., ende den elercq van gelieken van saecken by den mont ghedinght van eleken eenen schellingh par., ende van eleken in zaecken dienende by gescrifte twee schellingen par.

In margine. Nota : dheer en heeft niet. Oirconden hooren voor tgenachte de mannen recht van eleken 1/2 s. p., ende den greffier 1/2; te weten alst verbael es ende by gescreven 4 s. p.

Oirconden gliehoort moet dienen van reprotchen.

Item, welcke daeghen van productien overleden zynde, zoe werden partyen ofte eenich huerer gehouden te dienen van reprotchen ende contradictien, binnen 44 daghen daernaer, daer inne zy niet en zullen vermoghen te stellene redene dienende ten principaele, op peyne daerop glieen regard genomen te wordene.

## Van Salvatien.

ltem, daer naer zy partyen zullen hebben anderen dach, omme te dienene van salvatien ende solutien, daermede de zake anderwerf vallen sal int advys.

In margine. No partyen hinck inde anderen dach ende reprochen ende int advis.

Daer maer binnen 14 daghen firmeren het proces.

Item, daernaer worden partyen gehouden te finnierene huerlieder proces by behoirlicken inventaris, inder manieren voorscreven binnen 14 daghen daernaer, op peyne alsvooren.

Procurenrs moeten by den baillin geaccepteert zyn.

Item, dat nu voorts an hem niemant en vervoordere te sprekene eenighe tale oft eenighe sake voor partyen, ende vertooghen, ten zy dat zulcken persoon es gequalifieert omme scryven ende alvooren by den baillin geaccepteert zynde, doende present den jnge den behoirlicken eedt, zweerende dese ende andere ordonnantie van mannen ende schepenen te hondene ende t'onderhondene.

Scilentium gheimponeert int vertoogen van saken in vierscharen.

ltem, zullen de zelve taellieden trecht ende de saecken van lmerlieder meesters gracelyck ende reverentelyck vertooghen, gelyck dat voor justitie betaempt, sonder parturbatie, cleanderen vulhoorende, sonder elekanders propoost te interrumperene, oft eenighe woorden sprekene ter materien niet dienende, oock te vullen hemlieden te informerene van huerlieder partye, aleer zy ter vierschaeren commen sullen, op de boete van teleker reyse te verbuerene 4 schellinghen par.

Juramentum de calumnie.

Item, zullen oock de zelve taellieden moeten bereedt zyn in de zaecke van huerlieder meesters, juramentum calumnie te doene, in wat saecken dat zy daertoe van den juge oft partye versocht wesende.

Vierschare gebannen synde niet te vertrecken.

Item, zullen de zelve taellieden (de vierschare gebant zynde) nyet vermoghen myt te gane oft vertrecken, sonder consent van den heere, op de pevne van 4 schell. par.

Van injuriæ te infereren.

Item, indien eenich taelman oft procurent yemant, tzy den juge partye, oft andere int vertooghen van zyn saecken injurieerde, sal sulcke gecorrigiert werden in exemple van anderen, omme van ghelicken te verwachtene.

### Procureurs Sallarissen.

Item, sullen de taellieden hebben voor sallaris van eleken vertooghe dat sy verbalyck doen sullen, twee schellinghen parisis, dies sullen zy op huerlieder hantboncken nota honden in wat saecke dat zy, conforme de ferie alsvooren, ende specifierende huerlieder heesch hoe vele, ter wat causen, van wat jaeren oft payementen, op de boete van drye ponden par., ende van wat scrifturen van eleken halven blade bonckwys gescroven, inhoudende in eleke syde 20 regulen, ende in eleken regele zes woorden, twee schellinghen par.

Nota. Van elcken vertooghe 1 s. p.; boet 3 L. par.

Clachte ofte arrest binnen 14 dagen voorts te vaeren.

Item, zoe wie clachte ofte arrest doen sal op yemants havelycke goeden, wert gehouden daermede voorts te gane binnen veerthien daghen, ofte eersten ghenachte, op peyne zyn voorscreven clachte ofte arrest te worden nul ende van onweerden.

Het arrest by den meyer gedaen es zyn recht. — 1 s. p.

Item, zullen zulcke clachten gedaen woorden by meyere ende scepenen, daervooren de meyer hebben sal voor salaris 2 s. par.

Ende elek van scepenen tot vieren toe, 2 s. par.

Indien zulcke clachten ofte arresten gedaen werden op havelycke goeden, ende indien zy gedaen werden op leenen ofte erfve, sal hebben de meyere voor sallaris 10 s. par.

Ende op linus ende erve sal hebben voor sallaris 12 s. par.

Ende den clercq van eleken 2 s. par.

Item, zullen alle arresten gedaen moghen worden by den meyere, present twee scepenen oft mannen van leene, danof de meyer hebben sal 2 s. par.; ende elek van mannen oft scepenen 2 s. par.

Schattinge ende prisaige van gelde.

Item, soe wanneer eenighe partye verzonekt huer verwonnen partye gheschat thebbene ende den schatdach teenen zekeren daghe in de weke gheleit te wordene, zullen de zelve meyere ende scepenen van nu voorts an gehouden wesen te gane ten huuse van den debiteur, ende aldaer den crediteur hantvullinghe te doene hebbene by schattinge ende prisagie van goede, den sallarise naervolgende, behondens de lossinghe binnen zeven daghen, indien tzelve gheen bederfvelick goet en es, ende indien tzelve bederfvelyck goedt ware, de zelve lossinge gestelt te wordene ter discretie van de wet, daer vooren de meyere hebben sal 4 s. par.

Nota. Dat in al des meyers exploieten present moet syn 2 schepenen. Meyer moet schattinghe ende hantvullinghe des verzocht zynde binnen 15 dagen doen, op de boete 20 s. p.

Item, welcke schattinghe ende hantvullinghe de zelve meyere ende scepenen van nu voorts an gehonden werden te doeue daertoe versocht zynde van partyen, binnen 15 daghen daernaer, op de boete by den meyere te verbuerene van 20 s. par.

Ende elek van scepenen in gebreke zynde 10 s. par.

By fault van hantvullinge by den meyer sal se de baillny doen.

Boven dien sal tzelve gedaen werden by bailluy ten coste van den zelven meyere ende scepenen ten sallarissen boven de voorseide boete van 5 L. par.

Bewys van den gereetsten goede.

Item, zullen de zelve debitenrs gehonden zyn te doene verclaers van eede, bewys van huerlieder ghereetsten goede, ende oft zy eenich gereet ghelt hebben oft niet.

D'executie, by den meyere te doene te 14 dagen, ofte 5 weken naer t'overgheven vande acten, moeten sy ter executie geleit worden, op de boete van 50 s. p.

Item, sal nu voorts anne den zelven meyere alle acten ende wettelicheden, elek naer zyn vorme ende inhondene ter executie gehonden zyn te legghene, ende partyen danof betalinghe te doene gheschiedene, binnen veerthien daghen naer d'overgheven van de acten, np de boete van drye ponden par. Ende boven dien sal d'executie gedaen werden by den bailliuy ofte van den mevere.

De scepenen moeten mede teeekenen alle acten.

Sallarissen van chartres kennissen, etc.

Ende sullen van nu voorts anne, alle hendelicke acten, inhoudende condempnatie gheteeckent werden by eenen man oft scepenen ende den clercq. Ende alle andere wettelicheden als chartres, kennissen, procuratien, certificatien ofte diergelicke onder mannen ende scepenen segele oft zeghele van saecken sullen geteeckent worden by den clercq, die danof sal voor zyne signature hebben 2 s. p.

# Van erfvenisse.

Item, zullen mannen ende scepenen van nu voorts an hebben huerlieder gecostumeerde salaris van erfvenissen op heerlieke daghen zeghelynghe ende teeckeninghe, gelyck zy hier voortyts gehadt hebben.

Item, sullen scepenen hebben voor huerlieder zegele van zaecken 14 s. par.

Item, van procuratien ende certificatien onder seghele 8 s. par.

Ende onder thanteecken 4 s. par.

Item, van termineren de processen by gescrifte, eens in een proces 14 s. par.

Ende den clercq 2 s. par.

Item, omme voorts ordene ende regele te stellene op den sallaris van den clercq, die van nu voorts an gehouden werdt te houdene registre ende ferie, daer inne teeckenende d'allegatien van partyen die zy lieden by den mont doen zullen, ende voorts noticie te houdene up de ferie, wies in eleke saecke teleken daghe ghedaen sal worden, alle de vonnissen die daer up by mannen ende scepenen gegeven sullen worden, zoe wel in eivile als criminele saecken, sonder port ofte dissimulatie, oircondschap met mannen ende scepenen te hoorene, goet rechtveerdich ondersouck daeraf te doene, zoe wel in de saecken van den heere als partye, tzelve te stellene by memorien in den hantbouck van oircondscepen, insgeliex goet, vaste, manuel te houdene van de nampte ende registre van de erfvenissen, daer vooren hy hebben sal van partyen alzuleken sallaris als voorscreven es ende naervolcht.

Sallarissen voor tdienen van partie, scrifture in processen.

Eerst, alvooren zal hebben voor thedienen van eleke scrifture by gescrifte, tzy van heessche, antwoorde, replicque, reprotehen ende salvatien van eleken voor de signature 2 s. par.

## Van Copien.

Item, als partye adverse nemen copie van t'overleghen van haerlieder partye, sal hebben van eleke halven blaede op beede zyden besereven 4 s. par.

Ende waert meer oft min naer advenante.

### Extraicten.

Item, van alle extraicten van heessche, antwoorde ofte diergelieke by der mont gedinght van eleken, 2 s. par.

## Namen ende toenamen.

ltem, van de copien namen ende toenamen van den oirconden, mitgaders van de articlen daerop de oirconden gehoirt zyn van eleken 2 s. par.

Van teeckeninghe in erfvenissen.

ltem, van allen anderen signaturen, als van kennissen die partyen doen sullen, erfvenissen te registreren, van eleken 2 s. par.

T'depecheren van charteren.

ltem, van alle chartres, kennissen, certificatien, procuratien, staten van goede, inventaris van goede, verdeelinge ende diergelicke, zal hebben zulcken sallaris als mannen oft scepenen hem daervooren tauxeren zullen, naer de grootte van dien, 4 s. par.

Item, van allen acten van cautie ofte burghtochte, 4 s. par.

# Namptisatie.

Item, van genamptierde penninghen by partyen genamptiert, sal hebben voor zyn bewaeren ende pericle van t'pont grooten, 4 s. par.

Item, van alle acten interlocutoire, 4 s. par.

Item, van alle hendelicke acten op processen, 8 s. par.

Danof mannen oft scepenen hebben zullen voor het teeckenen, 2 s. par. Gecanseerde acten.

Item, van allen anderen acten gecauseert op processen by gescrifte, daer inne stellende heesch, antwoorde metten conclusien, sal hebben sulcken salaris als hem daervooren getauxeert sal worden, naer d'exigentie van dien.

Item, van allen acten van costen, 4 s. par.

Item, voor de signature van eleker rekening, mits hy gehonden werdt die t'appostillerenne, 4 s. par.

Ende van de acten van approbatien op eleke rekeninghe, 4 s. par. Vachierende in consultatien.

Item, als de zelve clercq vachiert in consultatien over advys oft in anderen affairen van de prochie ofte lande van Beveren sal hebben sulcke salaris als mannen oft scepenen. Item, indien ter cansen van dese jegenwoirdighe ordonnantie in toecommende tyden zwaricheit oft eenich different rese, zullen de zelve mannen ende scepenen tzelve interpreteren, augmenteren oft diminueren, zoe zy lieden bevinden zullen oirboorliext wesende.

Al welcke voorseide poincten ende articlen, zyn in der manieren voorseit geordonneert ende gestatueert, by den bailluy, mannen ende scepenen voorseid; ende gepronunchiert op den 14<sup>en</sup> Septembris 1500 tweenveertich. Onderteeckent: A. de Kaerle.

Comme Lovs Thierin et Guillaume de Warenghien, haulx eschevins folio 142. du pays de Waes, avent de la part du collège et des moindres loix du dict pays estéz députéz, pour rapporter à son Alteze l'accord que la généralité de Waes et de Bevres avoit faiet de cincq mil florins par mois, pour le terme de trois mois, au lieu de noeuf mil cinca cens florins, que sa dicte Alteze avoit faict demander à iceulx le 19e de ce mois, pour l'entretenement et nouriture des deux compaignies de cheval de sa garde, et deux cents quatre vingtz hommes de piedt, repartiz sur les maisons et forts de ces pays, sur le bort de la riviere, ont ce jourdhuy faict rapport audict collegie et députéz des moindres loix, à icelle fin assembléz à St. Nicolas, du peu de contentement que sa dicte Alteze avoit du diet précédent accord, et de la nécessité que forçoit son Alteze de retirer iev les dictes compaignies de cheval, et de continuer la garnison ausdicts maisons et l'ortz, jusques à la réduction de la ville d'Anvers, tant pour le bien et conservation de ce pays, que pour le service de Sa Majesté; lesquelz à faulte d'argent on ne pourroit faire vivre en garnison, comme son Alteze est résolu de faire à la moindre l'oulle et dégast du diet pays (que son Alteze désire maintenir et conserver) requerant par charge de sa dicte Alteze ausdicts du collège et députéz des moindres loix, de vouloir aultrelois de plus prèz entrer en communication, pour en cas de telle importance et nécessité donner juste satisfaction à sa diete Alteze, les diets députéz des moindres loix en présence du diet collègie. Le tout ouv et nonobstant leur grande povreté remonstrée par cy devant et présentement réitérée, tant à cause des contributions précédentes que principalement par les loulles, mengeries, exactions et pilleries des gens de guerre, et aultres suyvant l'armée de Sa Majesté, et aulcuns de sa suvte de sa dicte Alteze, lovéz parmiz le pays excédant toutes précèdentes charges, désirant neanlmoings pour encoires sesvertuer au service de Sa Majesté, et soubz ferme espoir que vostre Alteze fera incontinent cesser tout désordre précédent (sans cessation duquel ne leur reste auleun moyen) et de continuer le soldat en disscipline militaire sont estéz contens de contribuer pour l'entretenement des dicts gens de guerre la dicte somme demandée par sa dicte Alteze, pour le terme de deux mois, à commancher avoir cours le premier de Décembre prochainement venant, et à trouver sur ung 5° denier de l'Aoust passée, en la mesme forme et manière qu'on a faiet du passé, soubz les conditions ensuvyantes : premièrement, que son Alteze sera servie de faire cesser et excuser le pays incontinent du logement et nourriture des courtisans, archiers et aultres répartiz sur les villaiges, que personne de quelle qualité on condition quil soit, ne poulra loger, ny menger à la charge du pays, ny anssy arrester, detenir aulcuus chevaulx et chariotz que par expresse ordonnance de sa dicte Alteze, en de celluv qui en son lieu commandera en chief. Item, que ces deuiers ne seront divertiz en aultre usaige, ains que d'iceulx seront payéz les soldartz capitalement après les monstres tennes en présence des députéz du collège, et si la nécessité le requiert que l'on doibve faire amener es lieux que les dits chevaulx tiendront pour garnison, provision de foing et de paille, que cela se fera par le pays, entantmoingz de ceste contribution, au pris de deux pattars pour chascune boitte de foing, du poix de luict livres chascune, et du moncheau de paille de soille (1) qui est de 34 garbees six pattars, au plus prochain lieu, et ue distant que d'une demve lieue de leur garnison, es mains de tel commissaire que ceulx du pays commectront à cest effect, et qui livrera le tout es mains de celluy que de la part de son Alteze sera commis pour le répartir entre les dictz soldatz, et que les capitaines en particulier seront obligéz de respondre des foulles et insolences de leurs geus. Item, que son Alteze accordera à ceulx du pays attermination de trois ans, pour le payement des rentes ypotecquées sur icelluy, en considération que les deniers sont divertiz en usaige de guerre pour le service de Sa Majesté. Et que de ce que dessus soit donné au diet pays, acte d'acceptation, contenant clause d'octroy pour lever le dict 5me denier, comme dict est, pour le furnissement de cest accord et du précédent, suppliant iceulx du collège, et députéz des loix, très lumblement sa dicte Alteze d'accepter le dict office pour le terme que dessus, et de faire effectuer les poinctz susdictz,

<sup>(</sup>i) Soile: seigle.

comme dépendant de l'accomplissement d'icents la totalle conservation de ce quartier et de prendre ce debvoir (qui certes excède leur faculté et moyen) de bonne part. Faict à Saint-Nicolas le 22° jour de Novembre 1584.

## Octroy du Vme denier de l'an 1584.

Comme avant Loys Thyerin et Guillaume de Warenghien, hauly eschevins du pays de Waes, de la part de leur collegie et des moindres loix d'icelluy pays, este députéz pour rapporter à son Alteze, l'accord que la généralité du pays de Waes et de Bevres avoit faiet, de cincq mil llorins par mois, pour le terme de trois mois, au lieu de nocuf mil cincq cens florins que sa dicte Alteze leur avoit faict demander le 19° du mois de Novembre dernier, pour l'entretement et nourriture des deux compaignies de chevaulx de sa garde, et deux cens quattre vingtz hommes de piet, repartiz sur les maisons, forts du diet pays, sur le bord de la rivière, sa diete Alteze ait fait remonstrer par le diet Loys Thyerin et Guillaume de Warenghien, au dict collegie et députéz des moindres loix à celle fin assembléz à Sainct Niclaes, le peu de contentement quelle avoit du dict accord et la nécessité que la forcoit, de tenir ichy les dictes compaignies de chevaulx, et de continuer la garnison esdictz maisons et fortz, jusques à la réduction de la ville d'Anvers, tant pour le bien et conservation de ce pays, que pour le service de Sa Majesté: lesquelles compaignies et gens de guerre à faulte d'argent on ne pourroit faire vivre en garnison comme son Alteze est résolue de faire à la moindre foulle et dégâst du dict pays, qu'elle désire main tenir et conserver, requérant partant les dictz députéz vouloir avecu les dictz du collegie et députéz des moindres loix, de plus pretz entrer en communication. Pour en ceste conjuncture et celle nécessité des affaires donner à sa dicte Alteze toute juste satisfaction; en suyte de quoy les dietz députéz de loix en présence du diet collegie le tout ouv, et nonobstant leur grande povreté, remonstrée ev devant et présentement révtérée, tant à cause des contributions précédentes, et principalement des fonlles et mengeries, exactions et pilleries des gens de guerre et aultres suyvants le camp de Sa Majesté, et aulcuns de la suyte de son Alteze, loyéz parmy le diet pays excédans toutes précèdentes charges, désirant néautmoings pour encoires s'esvertuer au service de Sa Majesté, et soubz ferme espooir que sa dicte Alteze fera incontinent cesser tous ces désordres précédentes, (sans cessation

desquelz ne leur reste auleun moien) et contenir les soldatz en bonne discipline militaire, soient contens de contribuer pour l'entretenement desdictes deux compagnies et gens de guere la dicte somme de noeuf mil cincq ceus florins, demandée par son Alteze, pour le terme de deux mois, à commencer avoir cours dez le premier du dict mois de Novembre dernier, à trouver sur ung Vme denier du revenu de l'Aougst passé, en la mesme forme et manière qu'on a cy devant faict, et soubz les conditions ensuyuntes : premièrement, que son Alteze fera cesser et excuser le pays incontinent du logement et nourriture des courtisans, archiers, commissaires et aultres, repartiz sur les villaiges, ltem, que personne de quelle qualité ou condition qu'il soit, ne ponrra loyer, ny manger à la charge du pays, ny aussy arrester ou détenir auleuns chevaulx ou chariotz, que par expresse ordonnance de sa dicte Alteze, ou de cellus que en son lieu commandera chief. Item, que ces deniers ne seront divertiz à cause d'aultre usaige, ains que d'iceulx les soldarts capitallement après les monstres tenues en présence des députéz du collegie. Et si la nécessité requeroit que l'on devisse faire amener es lieux ou les dicts compainguies de chevaulx tiendront garnison provision de foing et de paille, que cela se fera pour le pays entant moins de ceste contribution, au pris de trois groz, pour chascune boite de foing, du poix de huict à noeuf livres chascune, du moncheau de paille de soille qui sera de trente trois garbées dix groz, au plus prochain lieu et ne distant que d'une demve liene de leur garnison, es mains de telz commissaires que ceulx du dict pays commectront à cest effect, le quel delivrera le tout es mains de celluy qui sera de la part de sa dicte Alteze commis pour repartir entre les dictz soldatz. Et que les capitaines en particulier seront obligéz de respondre des foulles et insolences de leurs soldatz. Item, que son Alteze accordera ausdicts du pays attermination de trois ans, pour le pavement des rentes hypotecquées sur icelluy, en considération que les deniers sont divertiz en usage de guerre, pour le service de Sa Majesté. Et que de ce que dessus soit donné audict pays acte d'acceptation, contenant clause d'octroy pour lever le dict cincquiesme deuier, comme dict est, pour le furnissement de cest accord et du précédent; et que si sur la levée cueillie et pavement d'icellus se meust question, que la cognoissance d'icelle demenrera en première instance au chef collegie du pays, comme l'on a faict du passé any ottroyz des achaptz des mains mortes et rentes fonsières de Sa Majesté, supplians iceulx du collegie et députéz des loix très humblement sa diete Alteze, de vouloir accepter la dicte offere pour le terme que dessus, et de faire effectuer les poiuctz susdictz comme dépendant de l'accomplissement d'iceulx, la totale conservation de ce quartier. Et de prendre ce debyoir (qui excède leur faculté et moven) de bonne part, sa dicte Alteze ajant ouy le rapport de ceulx du pays de Waes et de Bevres ey dessus, et aiant icelluy pour aggréable, le a, an nom et de la part de Sa Majesté accepté et accepté par cestes, aux conditions et reservations selon et en la forme et manière que dict est, et en mercie (1) lesdicts du pays de Waes et de Bevres, à commencher le diet accord avoir cours, doiz le premier de Novembre dernier, ordonnant sa dicte Alteze au nom et de la part de sa dicte Majesté, que pour l'ellect que dessus leur soient donnéz et dépeschéz les octrovs et aucthorisations cy dessus requises en forme dene et pertinente, là et aiusy qu'il appertiendra. Faict à Bevres, soubz le nom de sa dicte Alteze le 9º jour de Décembre 1500 quatre viugtz et quattre; embas estoit escript : par ordonnance de son Alteze, et signé, Vereycken.

Requeste présentée à son Alteze par ceulx du pays de Waes, le dernier de Décembre 1584, affin de faire cesser l'imposition mis sur chascun tonneau de huylle; item sur chascune pièrre de lyn et sur le boucqwey sortant le dit pays.

A son Alteze. - Remonstreut en toute humilité les hommes de fiefz, et haulx eschevins du pays et terroir de Waes, comme il soit venu à leur cognoissance, que audict pays et aultres lieux de ses dépendences, se seroit puisnaguerres (2) soubz l'auctorité de vostre Alteze, au nom de Sa Majesté, mis sus certains impositions, si comme sur chascun tonneau de huylle de linvuyse, (3) deux soubz six groz, sur chasem sacq de boucquey huict groz. Et sur chaseune pierre de lin deux groz, le tout sortant le pays, et comme Sa Majesté, ny ses très nobles prédécesseurs n'avent oneques imposé le semblable, sans premièrement sur ce avoir de ses subjectz l'advis et accord, après avoir particulièrement remonstré les raisons pour lever semblable charge, et que c'est en préjudice des privilèges, uz et constumes de ce pays, par vostre Alteze aggrées et ratifisiéz au jour de la réconciliation, et à la grande charge du peuple, desja tant attenué, qu'il ne peult respirer et qu'il ne leur reste plus que la bonne affection au service de Sa Majesté, et retardement, voires, cessation de toute

<sup>(1)</sup> Merci: — compassion, grâce, miséricorde.

<sup>(2)</sup> Puis n'a guaires, puisnaguerres : — depuis pen, ces jours ci.

<sup>(3)</sup> Linuise : - étoffe, toile de lin, (ici) graine de lin.

négociation et commerche, dont ensuyvera la ruyne de pen qui reste en ce quartier, à la des plorable calamité du pays, indicible regret des supplians et de service de Sa Majesté. Parquoy se viennent iceulx supplians représenter à vostre Alteze, pour la très humblement supplier, que usant la juste commisération d'ung peuple, si appovry et chargé de misères, son très noble plaisir soit faire cesser promptement la dicte imposition, nouvellement contre toutte ordre practicquée et en tout descharger les marchans, affin que ilz puissent librement négotier, et le train avoir son cours à l'accoustumé, faisant au surplus effectuer sans remises les poinctz et articles, que à l'acceptation du dernier accord de ceulx de Waes et de Bevres, vostre Alteze a si bénignement accordéz et sérieusement promis, comme dépendant du prompt accomplissement d'iceulx la conservation de ce quartier.

L'apostille sur icelle requeste donnée : Estant du tout nécessaire pour la seurté du pays que la compagnie de lances du marcquiz de Ronbaix soit entretenue, l'on n'a trouvé aultre moyen que par l'imposition ichy mentionnée, pour la moindre foulle des subjectz, n'estant tontesfois l'intention de son Alteze que cy soit tiré en conséquence au préjudice des droictz du dict pays, et pour tant plus en asseurer, se contente que les remonstrans en ayent la maniance commectent les collecteurs, et facent administrer pour telz que bon leur semblera, demeurant à euly la cognoissance et décision des difficultéz, que y entreviendront en la manière accoustumé. Faiet à Bevres le premier de Janvier 1585, et estoit signé, Alexandre, et plus bas estoit escript : par ordonnance de son Alteze, signé : F. le Vasseur.

Aultre requeste présentée à son Alteze, sur laquelle icelluy n'estend que les vivandiers puissent joyr de leurs franchises en ce pays de Waes; sinon au camp en court et es lieux fortz, et ce seullement endroit les gens de guerre et ceulx de la suyte du court, etc.

A son Alteze. — Remonstrent en tonte révèrence les hommes de fiefs et haulx eschevins du pays de Waes, comme par le traicté de leur réconciliation vostre Alteze de la part de Sa Majesté, leur auroit cédé, les impostz et moyens généraulx mis sur les consumptions au dict pays en advanchement des deniers par enlx à contribner pour le service d'icelle durant ceste guerre, suyvaut quoy auroient les dicts supplians mis en ferme les dicts impostz et moyens généraulx et les continué de demy an en demy an, jusques à présent, en exemptant et affranchissant seullement du droict d'iceulx les ammonitions à sub-

ministrer pour l'entretement des gens de guerre, tenant garnison es lieux fortz, ou au camp audict pays. Et combien, que par dessus ce, nul ne se debyroit avancher de prétendre droiet d'exemption on affranchissement, en préjudice des diets impostz; si entendent toutes fois à leur grand regret les dicts remonstrans par le rapport de leurs fermiers, que pluisieurs soldats et aultres eux intitulans ou portans pour vivandiers du camp, s'avanchent journellement au dehors du dict camp, non plus ny moings comme taverniers publicgs, de vendre et dispenser par tous les villaiges leurs bieres, vins et sans vouleir recognoistre ou paver quelque droiet d'imposition ausdicts fermiers. Causaus par là par dessus l'intérrest et dommaige des dicts taverniers du diet pays, la diminution, voires la subversion et ruine des diets impostz, au grand préjudice du diet pays payant, n'avant présentement aultre moven ou subside pour subvenir aux insupportables fraiz et arrieraiges, esquelles ilz se retreuvent pour le service de Sa Majesté, que le revenu des dicts impostz. Pour à quoy, estre obyvé, supplient vostre Alteze quelle soit servie, en retrenchant l'infiny nombre des dietz prétenduz vivandiers, et ostant les abuz et fraudes qui se practicquent soubz tel pretext, en préjudice des diets impostz, d'ordonner et dessendre, que nulz provandiers ou vivandiers pourront dorésenavant vendre ou dispensé audehors du diet camp, quelque vin, servoise (1) ou chair, soit à soldatz ou à aultres logeans, passans ou repassans par my le dict pays, sinon à charge de se soubzmeetre au droict des dicts impostz, et d'en respondre d'icelluy au prouffict de fermier du lieu ou se fera par eulx la dicte vente et livraison, soubz les paines et amendes continues esdietz statutz et ordonnances faictes sur la collectation d'iceulx, et ferez bien.

Appostille donnée sur icelle requeste. — Son Alteze vertend que les vivandiers puissent joyr de leurs franchises en ce pays de Waes, sinon au camp, au lieu de la court et des lieux fortz, et se seullement endroit les gens de la guerre et ceulx de la suyte de la court, et partant pourront les remonstrans constraindre les dicts vivandiers et tous aultres au payement de ce qui se vendra oultre ce qui est den ey dessus, ordonnant sa dicte Alteze au prévost du camp et à les officiers, de en ce que dessus leur donner toute assistence. Faict à Bevres le premier de Janvier 1585, et signé: Alexandre, et plus bas estoit escript: par ordonnance de son Alteze, signé: F. le Vasseur.

<sup>(1)</sup> Servoise : la boisson que nous appelous bière; cervisia.

A son Alteze à cause que le recepveur Lauttens voulloit mectre à ferme les moyens généraulx avecq le déportement, et ce qui en est ensuyvy.

Remonstrent en supplient humblement les grand bailly, hommes de fiefz et hantx eschevins du pays de Waes au nom et de la part de la généralité d'icelluy, comme par le traicté de la réconciliation du dict pays, soubz l'obévssance de Sa Majesté, vostre Alteze, an nom d'icelle auroit cedé au proffict des supplians la continuation de la levée et colletation tant des impostz que movens générantx, sur et entantmoingz (t) des fraiz et despens par enlx à soustenir, pour l'entretemment des gens de guerre y nécessaires pour la seurcté, dessence et conservation du dict pays, allencontre les ennemys et rebelles de Sa Majesté, de sorte que en vertu de la dicte cession les dictz remonstrans, en continuant la dicte collectation et levée jusques à présent, ont puis nagnerres iceulx impostz et movens généraulx mis à ferme an proflict du dict pays pour le terme de demy an, commenchant le premier de ce mois. Et combien que au contraire on en préjudice de ce que dessus, nul n'en ce debvroit prétendre d'attendter on innover, se trouve tontesfois par les attaches cy joinctes que ung Nicolas Lautens se portant pour recepveur des moyens généranlx, s'est avanché d'escripvre et envoyer attaches et billetz de proclamation par tons les villaiges du dict pays, contenant que, de part de vostre Alteze, il se trouvera le 4e de ce mois à Saint Nicolas, pour exposer et meetre à ferme les dicts movens généraulx du dict pays, dont les dicts supplians advertis anroient par lettres closes adverti le dit général, de s'en vonloir déporter obstant la dicte cession et que icenly estoient exposéz à ferme au proffict et de la part du dict pays, en conformité de la dicte cession et l'ordonnance conformative naguèrres accordée ausdicts supplians, en droict les vivandiers, par ou craindans les supplians que le diet Lauttens ne vouldra acquiescer sans ordonnance expresse de vostre Alteze supplient que pour les raisons que dessus et signament que audict povre pays ne reste aultre moyen ne subside, que cestuy des dicts impostz et movens générantx pour furnier en pavement de ses debtes et arrieraiges, et joinctement subvenir à l'instruction des fraictz et despens qu'il support et encoires doibt supporter, nécessairement jusques à la réduction de la ville d'Anvers, tant pour l'entretenement des garnisons, que du camp et suyte de la court, dispensé par l'univers du

<sup>(</sup>i) En tant moings : en déduction.

dict pays, snyvant la déclaration de vostre Alteze, faicte par le dernier accord, que vostre Alteze en commisérant l'affliction d'icelluy et pour obveir aux désordres et confusions en se faict, soit servie d'escripvre et ordonner audict recepveur de n'attenter ou innover quelque chose au contraire, et en préjudice de la dicte cession, avant la dicte réduction d'Anvers et satisfaction des debtes par eulx contractées et à contraicter pour la dicte cause. Ce faisant...... Ichy s'ensuienlt l'appostille sur icelle obtenue. Son Alteze ayant ony le rapport de ceste requeste, déclaire qu'elle entend que les remonstrans continuent la collectation des moyens généraulx à leur proflict par provision, et jusques à ce qu' aultrement y soit ordonné, moyennant toutesfois qu'ilz donnent moyen audict bailly de Waes, de payer les gens de guerre, comme ilz out esté requiz et suyvant ce s'escripvra à Lanttens de ce reigler à l'advenant. Faict à Bevres le 2º de Febvrier 1585. Et sonbsigné: Alexandre.

A son Ateze. — Remonstrent itérativement supplians bien humblement les hommes de fielz et haulx eschevins du pays et terroir de Waes, pour et au nom des paonvres subjectz et inhabitans d'icelluv, comme nonobstant le traicté et accord dernier, et les promesses de vostre Alteze y contenues, les dicts remonstrans ou leur commune onltre et pardessus l'entretenement des deux compaignies de chevaulx de la garde de vostre Alteze, et des 280 hommes de piedt, répartiz à leur charge se treuvent chargéz de la continution de l'entretenement et nourriture des courtisans, loyéz et accommodéz par tout les villaiges du dict terroir, et pardessus ce de la nourriture et alimentation de la compaignie des lances de Mons<sup>r</sup> le Marcquis de Roubaix, y arrivée trois sepmaines ou environ, oultre les mengeries, insolences et pilleries infinies des gens de guerre et aultres qui s'y font et commectent journellement, et d'aultant que an moyen de ce le dicte pay va manifestement à totale ruine et subversion, par ou le dict pays demeureroit desert et dépopulé, au grand et inestimable intérest, tant du service de Sa Majesté que du bien publicq audict quartier. Se retirent vers vostre Alteze, supplians humblement que en commisérant et sublevant les dicts povres affligéz, soit serve en conformité de sa promesse contenue audict traicté et accord dernier de faire sortir la dicte compaignie des lances hors du district du pays, sinon de le faire accommoder et entretenir aux fraiz et charge des villes et chastellenies circunvoisines, si comme des quattre mestiers, des ville et terroirs de Tenremonde, Vienbourg de Gand, et lieux adiacens, et pour trouver les deniers nécessaires pour la nourriture de la garnison du pays de Waes, que dessus, auctoriser les supplians de practiconer la lyste des impositions fouraines, pieca conceue par vostre Alteze et depuis augmenté. Et de pouvoir trouver ce que fauldra pour le parfurnissement de la dicte contribution sur telle piet et moven que par commun adviz sera trouvé expédient, de quoy respectivement la cognoissance tant pour la levée que pour les difficultéz que se monveront sur icelle, appertiendra en première instance au chef collège, et quand à centx de la suyte de la court, d'ordonner et faire effectuer que iceulx avent à se contenter du logement et service comme ilz ont es bonnes villes sans plus; en contenant au surplus tous gens de guerre en bonne discipline, faisant en oultre suyvant la promesse de vostre Alteze dépescher acte à l'asseurance des supplians, que après la réduction de la ville d'Anvers, le pays demeurera deschargé de toutes contributions, tant généralles que particulières, du moings pour le terme de six ans, afin qu'on puisse des moyens et impositions présentement courantes descharger ce pays tant attenné, le favorisant au surplus en considération des bons debvoirs et services par privilège expresse, que les criminelz inhabitans dudict pays et enclavemens d'icelluy venans à estre exécutéz, seront afranchiz de la confiscation de leurs biens meubles et immenbles, excepté en crime de lèze Majesté, divine et lumaine, déschargeaut aussy le pays des sept chariotz qu'il a furny et continué au service de Sa Majesté, à Bevres, actendu que la pluspart du bois est desja mené, et qu'il y a à la charge de la généralité, parmy le pays tant de chariotz et charrettes riens faisants, tant des vivres que l'artillerie.

Appostitle donnée sur icelle requeste. Les supplians traicteront avecq le bailly de Waes, du moyen le plus expédient, dont il pourra user pour l'entretenement des gens de guerre tenant garnison en ce pays, pour estre de tont nécessaire, tant pour leur propre conservation à l'endroit des ennemis, que pour empescher aux soldatz de conrrir les pays, à quoy son Alteze a présentement mis bon ordre, estant content que le dict bailly pourra rabattre aux payemens à chascune compaignie en général, tont ce que le paysant fera denement apparoistre avoir sonffert on estre endomaigé des capiteines, officiers et soldatz en particulier des dictes compaignies respectivement, aucthorisant son Alteze les supplians pour practicquer la lyste, ichy mentionné et touttes aultres moyens, que le dict bailly avecq enla tronveront par

ensemble le plus expédient, estant son Alteze contente que les supplians pourront par le prévost général faire exécuter tons ceulx logéz sur les inhabitans pour le payement des despens de leurs personnes, varletz et chevaulx, refusant de payer et ayans esté en amitié semoncéz le dict payement en conformité de l'ordre sur ce faict publier, pour charge de sa dicte Alteze. Cependant se peuvent les supplians asseurer que bien tost ilz sevont déchargéz d'une compaignie, ou deux des dicts gens de guerre, et les fera déscharger de deux ou trois des chariotz icy mentionéz et en toutes choses les favorisera au possible, les deschargeans des contributions si tost que la ville d'Anvers sera réduitte en l'obéissance de Sa Majesté. Et au surplus son Alteze l'informera eu quoy consiste ce que les supplians icy requierent pour privilegie. Faict à Bevres, le 27° de Janvier 1585, et signé : Alexaudre; et plus bas estoit escript : par ordonnance de son Alteze, et signé, Garuier.

Ordonnantie op het innen ende collecteren vande nieuwe lyste fouraine gestelt by myne heeren hoichbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen des lants van Waes.

Alzoe myn heeren de hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes bevinden dat omme te vervallen de groote oncosten, ende sonderlinghe t'onderhout van de garnisoenen tot couservatie van de voornomde lande meer dan noodich es (boven de middelen van consumptien) gecontinueert te werden de lyste up de uuytvaerende goeden, ende die voor tmeeste proflict van de voornomde lande te verpachten; soe eyst dat men uuyt crachte van den acte van aucthorisaetie hemlieden daerop verleent den 27 January lestleden, tot beter directie ende collectatie van dien geordonneert ende gestatueert, hebben de poincten ende articlen hier naer volgende.

Eerst, ten eynde dat de voorseide collectatie ende ontfanck gheschiede sonder fraude, soe eyst dat men ordonneert ende beveelt alle schiplieden, wagenlieden, voerlieden, met peerden, hotten ende meerschdragers, (1) dat zy zullen commen te kennen gheven den pachter oft huerlieder opscryvers ende ghecommitteerde, de specificaetie van de coopmanscepe ende vracht die zy in huerlieder schepen, op haerlieder wagens, peerden, hotten ofte meersen (2) geladen zullen hebben, ende den name van de guenen die de voorseide coopmanscepen

<sup>(1)</sup> Meerschdrager, meerschlieden - fr. colporteur.

<sup>(1)</sup> Meersse : fr. panier.

ancommen. De welcke noch oock de cooplieden ofte eenighe andere niet en zullen mueghen vervoeren ofte transporteren de bevrachte coopmanscepen ofte waeren, sonder alvooren betaelt t'hebbene het recht van de voorseide lyste, op peyne van te verbueren de goedinghen ofte waren die zy zullen verzwyghen ende niet te kennen gegeven hebben, d'eene derde ten proffyte van den heere, ende een ander derde ten proffyte van den pachter, ende t'leste derde tot proffyte van den anbringhere.

Soe van gelicken ende op gelicke peyne negheene schippers, wagenluyden, voerluyden, met peerden, hot ofte meersdraghers, en sullen vermoghen in hun scepen ofte op huerlieder waghenen, peerden, hotten ofte meerssen te laden ofte laten laden eenighe coopmanscepen deser subsidie subject, om uuyten voornomde lande vervoert ofte getransporteert te worden, ten zy alvooren hemlieden gedaen blycken de rechten danof betaelt te zyne ande voornomde pachters ofte huerlieder gesubstitueerden die danof gheven zullen sonder eenighen cost behoirlicke pasport, inhoudende clare specificatie van alle de partyen.

Indien bevonden wierde eenich bedroch ghecommitteert te zyne oft yet gedaen in contrarie van desen byde schippers, wagenluyden, voerluyden met peerden, hot oft meersdraghers zullen indien gevalle huerlieder schip, waghen, peerden, hot ofte meersse verbueren tot proffyte alsvooren ende boven dien arbitrairliek gecorrigiert worde. Dies sullen de pachters respectivelyek gehouden worden in eleke prochie te stellen haerlieder op scryvers, omme de cooplieden ende alle andere ghereede expeditie te doene, ende by kerekgeboden ende aflictie van billetten ter kerekduere van eleke prochie te denommeren haerlieder voornomde opscryvers ende gecommitteerde op dat niemant daerof ignorantie en pretendere.

Ende en zullen de pachters van de voornomde lyste niet vermoghen yet meer t'heesschen, dan alzoe vele als op eleke partye ghestelt es, op peyne van arbitraire correctie. Actum tot Sint Nicolas, desen twaelfsten February anno 1585, onderteeckent: Hertoghe.

Verpachtinghe der uuytvaerende goedinghen die geconsumeert ende verandert worden inden lande van Waes, gedaen den 20<sup>en</sup> Sporcle 1585. (De verbeteringhe verpacht voor zes maenden, ingaende 16<sup>en</sup> Sporcle ende eyndende 15<sup>en</sup> Ougst 93, gedaen ten lanthuuse 29 Lauwe 93.)

Eerst, elcke hame olye, twee schellingen twee grooten. — 5 s. gr. Raepolie, eenen schellinck zes grooten. — 5 s. gr.

| Zack lysaet, acht grooten                                                 | 16 gr.                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hondert lysaetbroot, vier grooten                                         | 12 gr.                                   |
| Steen vlas, twee grooten                                                  | 6 gr.                                    |
| Kemp, eenen grooten                                                       | 2 gr.                                    |
| Pont vlassen garen, eenen groote.                                         |                                          |
| Wercken garen drye pen p.                                                 |                                          |
| Van alle andere gesneden lynwaet, gebleeckt oft ongeblee                  | ckt den $-\frac{12^{\circ}}{24^{\circ}}$ |
| penn. van incoop ofte weerde.                                             |                                          |
| Peert ofte meerie boven de drye jaeren, vyf schellingen groe              | oten 10 s. gr.                           |
| Een vueillen onder t'jaer, twee schellingen grooten                       | 4 s. gr.                                 |
| Onder de twee jaeren, twee schellingen acht grooten                       | 5 s. 4 gr.                               |
| Onder drye jaeren, drye schellingen vyer grooten                          | 6 s. 8 gr.                               |
| Coyen, calf oft calveren gehadt hebbende, drye schellingen,               |                                          |
| vier grooten                                                              | 6 s. 8 gr.                               |
| Ossen, drye schellingen, zes grooten                                      | 7 s. gr.                                 |
| Calf onder t'jaer, 6 gr.                                                  | 12 gr.                                   |
| Onder twee jaeren, eenen schellinck grooten                               | 2 s. gr.                                 |
| Eenen berch ofte beer, zes grooten                                        | 12 gr.                                   |
| Een sueghe, vyf grooten                                                   | 10 gr.                                   |
| Jonghe verkens boven t'half jaer, ende onder t'jaer, zeven grooten 14 gr. |                                          |
| Ende onder t'half jaer, drye grooten                                      | 6 gr.                                    |
| Een schaep onder t'jaer, twee grooten                                     | 6 gr.                                    |
| Onder twee jaeren thien grooten, boven t'jaer, soe magher als vet 20 gr.  |                                          |
| Onder de twee jaeren magher goet, negen grooten.                          |                                          |
| Een lam, zeven grooten.                                                   |                                          |
| Vracht goet, hamelen ende beyten wesende onder de twee jaeren,            |                                          |
| eenen schellinck, zes grooten.                                            |                                          |
| Huyden van ossen oft coeyen, van elek stick, zes groo                     | oten 12 gr.                              |
| Huyden van renderen, twee grooten en half.                                |                                          |
| Van elek winterlinek, twee grooten.                                       |                                          |
| Calver huye, eenen grooten.                                               |                                          |
| Schaepsnacke geschooren, eenen grooten.                                   |                                          |
| Lammernachten, eenen grooten.                                             |                                          |
| Vachten metter wulle, twee grooten.                                       |                                          |
| Van eleken steen wulle, drye grooten.                                     |                                          |
| Ghevedt leer van ossen ofte quoyen, 12 grooten.                           |                                          |
| Van renderen, vyf grooten.                                                |                                          |
| Van een winterlinck, vier grooten.                                        |                                          |
| Van calveren, twee grooten.                                               |                                          |
|                                                                           |                                          |

Elck hondert nasthout, vier grooten.

Busselhout, drye grooten t'hondert.

Mutsaert, oock gelicke drye grooten.

Het dunsent sinckrys, thien grooten.

Tonne schorssen, drye grooten.

Tlast turf, thien grooten.

Elck hondert half hout, twee grooten.

Elck duust cleen steen, twaelf grooten.

Elck duust callebeke deelst steen oft ghennysten, thien grooten.

Elck duust tichelen, vyf grooten.

Elck dnust dobbel vorsten oft deckpannen, vier grooten.

Elck hondert inckel vorsten oft vanneelen, twee grooten.

Elck hondert heertichelen ofte paneersteen, eenen groeten, zes penn. par.

Elck hondert solderpayement, eenen grooten.

Elck hondert panneertichelen, eenen grooten en half.

Kiste calex, drye grooten.

Elcken sack tarwen, zes grooten.

Elcken sack rogghe, vier grooten.

Zack gherste ofte mout, vier grooten.

16 gr.

Sack bouchey, vier grooten.

16 gr.

Zack havere, drye grooten.

Sack erweten, zes grooten.

Zack vitsen peerdeboontkens oft gran cruyt, vier grooten.

Rontsaet, zes grooten.

Mee crappe ende omberoofde binnen den lande gewassen, elek hondert twee schellingen, zes grooten.

### Défaicte de la Stacquade de Calloo.

Le Joeudy entre dix et unze heures du soir, 4º jour du mois d'Apvril, anno 1500 quattre vingtz et cincq envoièrent les ennemys de Sa Majesté, asscavoir ceulx de la ville d'Anvers, environ de huiet on noeuf bateaulx flotans en la rivière de l'Escaut, vers la stacquade et pout, que son Alteze le prince de Parme, pour lors de par Sa Majesté, lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays Bas avoit fait faire à Calloo, par lequel pont on passoit librement et sans aulcun dangier de Flandres en Brabant, lesquelz batteaulx estoient chargéz avecq abundance de pouldres, grandes pierres, avecq forces caillaux (1) et aultres diaboleries,

<sup>(1)</sup> Caillos, caittaux. — : espèce de poire qui est remplie de grumeleaux ou de petites pierres.

massoniez dedens les dicts batteaulx, tellement que lors les trois dernieres et principalement le dernier batteau auquel, selon qu'on disoit par aprèz y avoit cent et cinca tonneaulx de poudres, fist perdre à Sa Maiesté, par le moven du chaultaige des dictes pierres et caillaux environ de trois cents soldarts, dont la pluspart estoient, avecq cinca ou six vaillants capitainnes de diverses nations; et demeurérent à la dicte défaicte : Mons<sup>r</sup> le marcquiz de Roubaix, gouverneur d'Arthois et de Hesdin, du conseil d'estat général de la cavaillerie de Sa Maiesté, et commandant sur les gens de guerre estantz au dict Calloo, nommé Robert de Melun. Et à la susdicte stacquade ensemble sur les batteaulx de guerre équipées au diet lieu le Sr de Billy et Monst de Torsy, jeusne gentilhomme, eagé de environ 25 ans, frère à feu Mons<sup>r</sup> de Bours, capitaine d'une compaignie de gens de guerre à cheval. Le quel vingt, le mesme jour de Gand avecq le greffier du pays de Waes, llertoghe, et arriva fressement (1) au diet Calloo; les diets trois personnaiges estoient à l'huere de leur mort ensemble sur le dict pont et stacquat, pour encourraiger les soldatz et y donner l'ordre qu'il convenoit. Et illecq par l'abondance des pierres et caillaux dont le dict dernier batteau estoit remply et chargé, voullans en air comme naige blesséz des dicts caillaux, et aussy estants estourdiz tombéz de la stacquade en la rivière et ainsy novéz ou bien par force des dictes pierres gectéz en la dicte rivière. Le dict Sr Marcquiz de Roubaix fust trouvé en l'eaue le lendemain, avant deulx blessures de caillaux, asscavoir. l'une à la face et l'autre au costé de la teste. Quant au Sr de Billy, on n'a sceu trouver le corps mort, trop bien qu'on a trouvé deux ou trois pièches de sa chaine d'or, sur les pretz estants au bort de la dicte rivière, emportéz, comme on estime, par les caillaux et pierres qui estoient tombéz aussy, parfont en terre que la grandeur d'ung homme. Et le Sr de Torsy fust aussy trouvé en la rivière avant la jambe rompue et deux coups de caillaux au derière de la teste, le dict Sr prince de Parme, etca, fust pour lors en grand dangier de semblable péril et fortune, mais le dict Sr marcquiz de Roubaix luy pria tant de se vouloir retirer, quil le fist, comme aussy les gentilz hommes paiges dudiet Sr prince le firent quasi force, de la si bien qu'il eschappa sans aulcune blessure; les corps morts du dict Sr marcquiz et Torsy furent, le Vendredy au soir, qui estoit le lendemain, amenéz à St Nicolas, et celluy du marcquiz partist en une coche, le mesme nuict, avecq bonne escolte, vers la ville de Gand; et celluy du dict Torsy fust, audict Saint Nicolas, mis en ung

<sup>(1)</sup> Freschement, fressement — à l'instant.

housséau, (1) et le lendemain Sabmedy, bien tempre, (2) des quatre heures, porté en l'église de Sainet Nicolas, par ses domesticques, accompaigné du S<sup>r</sup> de Marle; le quel luy estoit cousyn et du greffier du pays, Hertoghe. Et retournant de l'église, mis sur un chariot couvert, et ainssy méné à Gand, par le convoy des dicts domesticques qui estoient en nombre de dix ou douze.

### Octroy du cincquièsme denier de l'an 1585.

Philippe par la grace de Dieu, roy de Castille, etc., etc., à tous ceulx qui ces présentes verront, salut. Receu avons l'humble supplication de noz bien améz les hommes de fiefz et haulx eschevins du pays et terroir de Waes, contenant comme suvvant nostre charge ilz auroient communicqué en assemblée générale aux moindres loix et notables du dict pays, l'acte que de nostre part fust délivré à leurs députéz le 29me du mois passé, sur l'entretenement et nourriture des deux compaignies de cheval et une d'infanterie, pour par les loix et notables choisir ou d'entretenir à la charge du diet pays les diets gens de guerre, pour aultant de temps que la nécessité requerra, ou de céder à nous les moyens généraulx et aultres impositions que par nostre aucthorité se liement audict pays, à l'effect que dessus, en furnissant pour la généralité les fouraiges, vinaigre, bois, chandelles, huyle et aultres services accoustuméz. Sur quoy tous auroient unaniment résolu pour continuer bons et loyaulx debvoirs, considérans que nous ne pourrions encoires les accommoder en ce pour par aultres leurs députéz, ilz nous auroient faict supplier qui estoit de descharger le dict pays de choisir et prendre à leur charge l'entretenement et nourriture des dicts gens de guerre, pourveu qu'ilz seront actuellement audict pays pour la dessence d'icelluy, et à commencher doiz le jour de leur entrée au diet pays, movennant que pour trouver les deniers à ce nécessaires par dessus ceulx qui précédent des dicts moyens et impositions, il nous pleust leur accordé de povoir cueillier et lever sur la moisson passée de cest an 1500 quattrevingtz et cincq ung dixiesme denier sur tous biens cultivéz indifférament, en conformité et soubz les conditions que ces années passées l'on a levé pour le mesme effect les cincquiesmes, supplient partant très humblement

<sup>(1)</sup> Housséaux. Housse. — Espèce de couverture à l'usage des paysans, pour les garantir de la pluie et du froid, robe longue.

<sup>(1)</sup> Tempre, - tôt, de bonne heure, matin.

les dicts supplians puis que ce moyen a esté jugé par la généralité du dict pays le moings onereulx et plus équitable, il nous pluist en acceptant de bonne part leur offre et promptitude leur accorde le dict octroy, parmy en rendant compte, et sur ce leur faire dépescher noz lettres patentes en tel cas pertinentes; scavoir faisons que les choses susdictes considérées, signament que par forme de transport ne se peult faire esgalle assiette pour la ruyne de pluiseurs villaiges du dict pays, et sur ce eu l'adviz, premiers de nostre amé et féal Servaes de Steelandt, seigneur de Wissenkercke, bailly de nostre dict pays de Waes, et conséquament des chief trésorier général et commiz de noz demainne et finances, Nous, pour ees causes et aultres à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la supplication et requeste des dicts hommes de fiefz et haulx eschevins du diet pavs et terroir de Waes, supplians, ayans leur dict aecord pour aggréable, leur avons octroyé, consenti et accordé, octrovons, consentous et accordons de grâce espéciale par ces présentes, la levée d'ung dixièsme denier sur tous les biens cultivéz indifférement de la moisson passée de cest an 1500 quattrevingtz et cincq, en la forme et manière, et à l'effect ey dessus mentionné, pourveu et à condition expresse, que les deniers à proeéder de la dicte levée, ne se pourront employer, ny convertir en aultre usaige que à la nourriture des deux compaignies de chevaulx, et une de piétons, estans présentement au dict pays de Waes, pour la déssence d'icelluy, anssy de rendre compte des diets deniers, ensemble de l'employ particulier d'iceulx pardevant telz nos commissaires, que les dicts supplians seront pour ce tenuz requérir vers nous, pourveu aussy que les diets suppliants feront présenter ces mesmes origineles, tant au conseil de nos diets finances, qu'en nostre chambre des comptes à Lille. Pour illecq estre respectivement enregistréz, verissiées et interinées, à la conservation de noz droictz, haulteur et auethorité, là et ainsy qu'il appertiendra. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les elief président et gens de noz privé et grand consaulx, président et gens de nostre conseil en Flandres, ausdicts de noz finances, président et gens de noz comptes audiet Lille, et à tous aultres noz justiciers et officiers et subjectz, cui ee regardera que de eeste nostre présente grâce, octroy, consentement et accord, aux charges et conditions, selon et en la forme et manière que dict est, ilz facent, socuffrent et laissent estre faict, mis ou plainement et paisiblement joyr et user, sans leur faire meetre ou donner, ny souffrir estre faiet, mis ou donné auleun trouble, destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsy nous plaist-il. En tesmoing de ee, nous avons

faiet meetre nostre seel à ces présentes, donné en nostre ville de Brnxelles, le 12º jour d'Octobre, l'an de grâce mil cincq cens quattre vingtz et cincq; de noz règnes, asseavoir de Naples, de Jherusalem, le 52°, et de Castille, d'Arragon, Sicille et des aultres le 50°, et de Portugal le 7°. Pamele vidit. Et sur le ply estoit escript : par le rov, le comte de llennyn, Lietard chief, Pierre d'Overloepe, Sr de Hammes, messire Benoit Chareton, chevaillier, Sr de Chassey, commis des finances, et aultres présens; soubzsigné : Verreyken. Selée en double queue de parchemyn et chière rouge, avecq le grand seau de Sa Maiesté. Et au dors estoit escript : les trésorier général et commiz des finances du roy, nostre sire, consentent taut qu'en eulx, est que le contenu au blancq de cestes soit servy et accomply tout ainsy et en la forme et manière que Sa Majesté le veult et mande estre faict par iccelluy blancq. Faict à Bruxelles au bureau des dictes finances, soulz les seingz manuelz des diets trésorier général et commis, le 28° de Janvier 1586. Soubsignés. Go Sterck, d'Overloepe, B. Charreton.

Octroy de deux cincquiesmes deniers levéz sur l'Aoust de l'année 1584; item de deux dixiesmes deniers levéz sur l'Aoust de l'année 1585, et de deux cincquiesmes levées sur l'Aoust 1586; le tout pour l'entretement des gens de guerre de Sa Majesté estans au pays de Waes.

Philippe, par la grâce de Dien, roy de Castille, d'Arragon, de Léon, des deux Sicilles, de Hiernsalem, de Portugal, etca, à tous ceulx qui ces présentes verront, salunt. Recen avons l'humble supplication de noz bien améz les bailly et haulx eschevins de nostre pays et terroir de Waes, consentent comme à nostre requisition ilz auroient levé ung cinquiesme denier sur le revenu de l'Aoust 1384, par dessus ung aultre précédent levé la mesme année, et par après sur l'Aougst 1500 quattre vingtz cincq, ung dixiesme denier, par dessus ung aultre précédent levée sur la mesme aimée, et deux cinequiesmes denier sur l'Aoust quattre vingtz six, le tout pour l'entretement de noz gens de guerre, qui sont esté andict pays, la moietié à la charge du propriétaire et l'autre moietié du fermier qui desboursera le tout, soubz promesse que leur en seroient depeschéz noz lettres patentes d'ottroy en tel cas pertinentes, ce que n'ayant esté faiet jusques ores, ilz nons ont très humblement supplié pour icelles; seavoir faisons, que les choses susdicts considérées, Nous pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la supplication et requeste des dicts bailly et haultz eschevins du pays de Waes, supplians leur

avons par la délibération de nostre très chier et très amé bon nepveur le duc de Parme et de Plaisance, chevalier de nostre ordre, lieutenant gonverneur et capitaine général de noz pays de pardecha, aggrée et aggréons, et entant que besoing soit, accorde et accordons, de grâce espécialle, par ces présentes, de faire les levées des 5mes et deuxiesmes deniers pour les années quinze cens quatre vingtz quattre, quatre vingtz einea, et quattre vingtz six dessus mentionnéez, à charge d'en rendre compte et relicqua là et ainsv qu'il appertiendra selon qu'en semblable cas s'est accoustumé de faire. Si donnons en mandement à noz améz et féaulx les chief, présidens et gens de noz comptes, privé et grand conseauly, président et gens de nostre conseil en Flandres, et à tous aultres noz justiciers, officiers et subjectz, cui ce regardera, que de ceste nostre présente grâce et aggréation, ilz facent, socuffrent et laissent les dietz supplians plainement et paysiblement joyr et user, sans leur faire meetre ou donner, ny souffrir estre faiet, mis ou donné aulcun trouble, destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsy nons plaist-il. En tesmoing de ce nous avous faict meetre nostre seel à ces présentes. Donné en nostre ville de Bruxelles le nocufiesme jour du mois de Mars, l'an de grâce 4500 quattre vingtz et sept, de noz règnes, asscavoir de Naples et Hierusalem le 34°, de Castille, Arragon, Sicille et des aultres le 32°, et de Portugal le 8°; Pamele vidit. Sur le ply estoit escript : Par le roy, et signé : Verreyken; et cy estoient les dictes lettres seellées du grand seau de Sa Majesté, en chiere rouge, pendant à double quene.

## Ordonnantie nopende het innen van de achterstellen van de kercken goedinghen.

Also ter kennisse van hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes gecommen es, dat eenighe van de kerckmeesters, helichgeestmeesters ende guldemeesters van de prochien van de lande van Waes in gebreke blyfven, van up te bringhen haerlieder sloten van rekeninghe van der administraetie ende outfanck by hemlieden respectivelyck gehadt, daerenboven dat diversche persoonen ten achter wesende de voornomde kercken, heilighen geest ende gulden respectivelyck in faulte blyven, van huerlieder pachten, renten, cooren renten, penninck renten, ende andere incommen hoedanich het zoude moghen zyn te betalen niet jegenstaende de verachteringhe van vele diversche jaeren, waerduere de ghone alsnu dienende niet en connen gheraken ande penninghen die men de kercke, heyligeest ende gulde

dnechdelick ten achter es thuerlieder griefve ende interreste, ende considerende dat alle de voorseide tachterheden respectivelyck zyn ofte behooren gehonden te wesen voor glieprevilegierde, ten minsten gliefavoriscerde penninghen, ter causen van de welcke men niet en behoirde te procederen by langen ende ordinairen train van justicien, merckelicken alzoe alle de voornomde schulden ende tachterheden meest al zyn liquide ende bekende schulden. Soo eyst, dat hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen voornomd gheconsidereert de voornomde redenen ende diversche andere hemlieden moverende, hebben gestatueert ende geordonneert, statueren ende ordonneren by desen, dat de meyers van eleke prochie ofte by fanlte van hem, de stadhondere van myn heere d'hoichbailluy dies verzocht zynde, sal promptelyek ter executie legghen de tachterheden die zy bevinden zullen dat men by slote van rekeninglie der kercken, heyligengeest ende gulden alnoch duechdelick schuldich es by de voornomde kerckmeesters, heyligengheestmeesters ende guldemeesters respectivelyck hemlieden daertoe bedwingende ende constraingierende by alle behoirlieke middelen van constraincte ende bedwanglie, ende in cas van delav, oppositie ofte vertreck, alzoe de voornomde kercke, hevligengheest ende guldemeesters naer onde ordonnantie ende usantien loffelieken onderhouden, gehouden zyn t'slot van huerlieder rekeninge op te bringhene ende betalene naer d'expiractie van zes weken, op de peyne van zes ponden par., sal in zulcken gevalle mede executeren de voornomde pene ten laste van de delavanten ofte opposanten. Insgelicx beroerende de tachterheden van de voornomde verschenen pachten, renten, coorenrenten, penninckrenten ende andere diergelicke hoedanich die moghen wesen, hebben geordonneert ende belast, ordonneren ende lasten by desen den voornomden mevere van eleke prochie ofte den stadhoudere, dat hy promptelyck sal executeren de schuldenaers van de voornomde pachten, renten, coorenrenten, penninckrenten, ende diergelicke, soe verre hem van de schult ende tachterheit duechdelick blycke, ende de zelve by de schuldenaers bekent wort. Ende niet min indien hy nietjegenstaende alzulcke bekentenisse ol'te anderssins begheerden ontfanghen te worden in oppositie, bedwingende hemlieden eerst ende reelyck by faicte tot namptissemente, niet jegenstaende oppositie ofte appellatie, sal alzulcke opposanten ontfangen in oppositie ende hemlieden dach beteeckenen voor mevere ende scepenen van eleke prochie respectivelyck, om voor hemlieden te deduceren de redene van huerlieder oppositie ende partyen respectivelyek breeder

gehoirt finalyck geordonneert te worden, soe in goede justicie bevonden zal worden te behooren. Aldus geordonneert den 8<sup>en</sup> Decembris 1580; onder was geteeckent: Hertoghe.

Ordonuantie nopende t'hooren van criminele zaecken, gemaect by hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen, den eersten Juny 1581.

Alzoe ter kennissen van hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes gecommen es, zoe oock dageliex esperientie genouch betweht, dat diversche sgravemannen, wethouderen ende notarissen hemlieden dagelicx vervoorderen te honden informatien preparatoirlyck op alle delicten ende mesusen die binnen den voornomde lande gebueren, daer inne niet alleene seer lichtveerdelyck geprocedeert wort, maer oock zeer dickwils by jonste, faveur ende affectie, alzoe de delincquanten oft huerlieder vrienden om de delicten ende mesusen te verschoonen eenighe favorable ghetuvghen daertoe lichtveerdelyck verwilligen ende cryghen, daertoe eenighe mannen, wethouderen, greffiers ofte notarissen, die zelve getuyghen, lichtveerdelyck examineren, aerbeydende meer om de dispositien favorabeliek t'examineren ofte concipieren, dan duer rype oprechte ende scherpe examinatie te onderzoucken de waerheit van der saken, ende naerderhaut alzulcke getuvghen ordinairlyck geprocedeert zynde beduchten achterhaelt te worden, anders niet en willen verclaren dan sv voor zulcke sgravemannen, wethouderen, greffiers ofte notarissen verclaert hebben, waerduere de delicten ende mesusen van de delincquanten dicwils onderblyven ende te voorschyne niet en commen, zoe dat danof niet en can geschieden exemplaire correctie, grooteliex tot verachtinghe van t'faiet van justicie ende achterdeele van de ghemeene welvaert, de voornomden hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen. Willende daer inne by alle bequame middelen voorsien, hebben alle s'gravemannen, wethouderen, greffiers, notarissen wel scherpelick verboden ende geinterdiceert, verbieden ende interdiceren by desen, dat zy hemlieden voortaen niet en vervoorderen te houdene eenighe informatien preparatoire in criminele saecken, ofte crime smakende, tzy die alreede gheintenteert ofte apparentelick te intenteren staen, sonder consent ende wete van den hoochbailluy ofte zynen stadhoudere; ende soe wie hem contrarie vervoordert te doene sal, daer inne verbueren de boete van veertich ponden par., ende nietmin indien partien souden beglieeren eenighe ghetuyghen te beleedenen preparatoirelyek tot huerlieder bewarenisse,

ende ten fyne hemlieden valideren maeh in toecommende tyde, soe als naer practycke styl ende maniere van procederen behoirt zullen daer toe moghen lichten commissie valetudinaire, ende zoe verre de bailluy zynen stadhoudere ofte gecommitteerde begheeren eenighe informatie te doen hooren ter causen van den manslachten ofte eenighe andere delicten, zullen gehonden wesen, over te gheven huerlieder interrogatoiren, volgende de welcke de voornomde mannen ende wethonderen gehouden zullen zyn de getuyghen te hooren ende scherpeliek t'examineren onder solempnelen eedt, mitgaeders op alle de circonstancien danof dependerende, danof belast worden haerlieder conscientien, danof zy eedt gedaen hebben respectivelyck int aenveerden van huerlieder officien ofte leenen.

## Interdictie van eenighe attestatien ofte certificatien te depescheren aen persoonen die gevangen zyn ofte criminelick aengesproken worden.

Item, verbieden ende interdiceren op gelicke boete alsvooren dat hem gheen mannen van leene, wethouderen oft greffiers en vervoorderen t'expedieren eenighe certiflieaetie ofte attestatien tot voordeele ofte achterdeele van eenighe persoonen gevangen ofte criminelyck angesproken waer dat zy, ten waere wettelick ende by den jnge oft by den officier daer zuleke gevanghenen zyn, daer toe verzocht wesende, ende en sullen zulcke attestatien oft certificatien niet gegeven worden, dan by vier wethouderen ende geteeckent by den greffier, alles op de boete van 40 l. p., alsvooren ende arbitraire correctie.

### Ordonnantie nopende het houden van de vierschaeren.

Item, alzoe dagelicx groote sware clachten ende doliancen gedaen worden van t'cleen debvoir, dwelck de wethouders doen int administreren van justicie, procederende principalick nuyt dien de ordinaire vierscharen ende genachten, niet en worden gehonden ten behoirlicken tyde; dwelck gecommitteert wort somwylen van de wethouders ende greffiers, waerduere de justicie wort gevilipendeert ende misacht, ende partyen grootelicx geinterresseert wesende saecken zeer schandelenx ende van quaden exemple daer inne dient promptelyck voorsien. Soe hebben hoochbaillny, sgravemannen ende hooftscepenen voornomd geordonneert ende ghestatueert, ordonneren ende statueren by desen, dat de stadhoudere van myne heeren d'hoochbaillny sal schuldich zyn, in eleke prochie te doen legghen ende publiceren de ordinaire vier-

scharen, die allomme respectivelyck pleghen gehouden ende gheleit te worden, sonder te laeten overstryken den ordinairen tyt, ten zy dat hy heeft wettelicke ende legittime excuse. Ende sullen de mevers in elcke prochie de ghenachten legghen tot zulcken daghe, plaetse ende tyt, zoe sy van den stadhoudere gelast zullen zyn, doende te dien fyne de behoirlicke publicatien, ende de ghenachten gelevt zynde, zoe verre zy ten ghedenommeerden daghe ende ure naer costume hemlieden niet en presenteren. Ten minsten vier wethouderen om partyen, recht ende justicie t'administreren, zullen de deffaillanten ende absenten verbueren tot proffyte van den heere veerthien ponden par. Ende zoe verre ten voorseide daghe hemlieden oock niet en presenteert de bailluy synen stadhoudere oft meyere om recht te doene, soe sal de deffaillant gehonden wesen, de wethouderen op te legghen zeven ponden par., thærlieder proffyte ende de costen van den daglie; ten ware nochtans, dat de voornomde officiers ende wethouderen elekanderen eenen dach te vooren gepreadverteert ende gewaerschout hadden, dat hemlieden niet mogelick en es den gesetten dach t'onderhouden. In welcken gevalle zoe verre d'excusen zvn legitimes ende inequitevt admitteerlick zallen zv respectivelyck ontslegen wesen van de voorseide boete ende oncosten.

# Ordonnantie van niemant te appoinctieren ter causen van zettingen, contributien ende andere lasten den lande dagelicx overcommende.

Item, alzoe diversche persoonen binnen den voornomde lande woenende ende andere geaffectionneert omme aldaer te commen woonen, alle middelen zoneken om tontgaene de lasten van zettinglie, contributie ende andere oncosten den voornomde lande overcommende, ende daeromme op eenighe ghepretexeerde redenen induceren de wethouders, poincters ende zetters om met hemlieden te treden in appoinctemente, waerduere den taux ende quotisatie van andere arm insetene wort bezwaert ende vermeerdert, zoe verbieden ende interdiceren den voornomden hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen alle wethonderen, poincters ende zetters, t'appoinctieren met cenighe persoonen ter causen van huerlieder zettinghe, contributie ofte andere oncosten, niet meer in respecte van huerlieder gestaethede bedryf als anderssins, verclaren alle appoinctementen, zoe wel voor date van desen gemaeckt als te makene, voor den toecommenden tyt met wat persoonen dattet zy extinct nul ende van onweerden. Ende zoe verre in toecommende tyde eenighe wethouders, poincters ofte zetters hemlieden vervoorderen contrarie te doene, al waert by consente ende gegoede van de notable van der prochie, sullen gehouden wesen tot haerlieder eyghen coste te furnieren alzuleke zettinghen ende tauxen alsmen bevinden sal, dat zuleke geappoinctierde persoonen behooren te betalen, naer huerlieder gestaethede, bedryf ofte negociatie ter ontlastinge van de aerme gemeente, ende sullen die van de voornomde prochie tzelve aende erfgenamen van de poincters ende zetters moghen verhalen, hoe lange dat geleden waere, ende niet min indien de wethouders van eenige prochien bevinden aldaer te woonen eenighe persoonen, die haerlieder prochie ofte den lande sulcken merckelicken dienst gedaen hebben ofte doen, dat zy daerduere dienen gerespecteert te zyne, zullen tzelve angeven aen hoochbailluy ende hooftscepenen als hooftpoincters, omme met haerlieder consente ende advys daer inne gedaen te worden naer redene.

Ordonnancie daerby de gone vertreckende uuyt haerlieder domicile, uuyten lande omme tontgaen d'oncosten ende lasten van de orloge, blyven dies niet jegenstaende contribuable ende tauxable in de zelve.

Item, alzoe inden jaere duyst vyf hondert zevenen tzeventich, bailluy sgravemannen ende hooftscepenen indien tyden wesende, op t'vertooch hemlieden byde minderwetten gedaen, ghemaeckt hadden zeker losselycke ordonnantie int regard van de gegoede ende notable van desen lande, die metter woenste hemlieden vervoordert daer unvte te vertrecken, omme te ontgaene de oncosten den voornomde lande over commende uuyt oirsaken van de troublen ende intlantsche oorloghe, danof den teneur hier naer volcht van woorde te woorde : Alzoe bailluy, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes by vertooghe ende doliancie van de minderwetten verstaen hebben, dat diversche gegoede ende notable van de lande omme tontgaene de jegenwoirdige nootlycke oncosten ende lasten toecommende ter oirsaecken van de calamiteusen ende beroerlycken tyt, soe omme t'logement ende onderhout van de soldaten als furnissement van de vivres ende andere oncosten ende servituten dependerende van den dienst van den oirloge ende schattinge ten laste van de andere arme insetenen, die den middel niet en hebben om elders te vertrecken ende leven, die daermede bezwaert zynde ganselyck ondergaen ende ter ruyne commen, causerende dat eenige durpen niet alleene daer by gedepenpleert, maer geheelick gedesoleert, vaghne ende desert werden, alles ten quaden exemple ondienste van de Majesteyt ende geheele

verderfyenisse ende ruyne van de voornomde lande, ende noch meer soude ne worde daer inne promptelyck voorsien, zoe sy minderwetten tzelve claechelyck gheremonstreert hebben. Doen te wetene dat tzelve overgemerct, willende obvieren ende voorcommen sulcke schade. inconvenient ende verderfvenisse, hebben met rype deliberatie gheordonneert, gestatueert ende verboden, ordonneren, statueren ende verbieden wel expresselick midts desen van weghen de Conelicke Majesteyt, dat niemant van de inzetene kuerbroeders van den zelven lande, van wat conditie, sexte ofte qualiteyt by sy, cost ende last gheldende, voortan en sal moghen vertrecken buyten de plaetsen van zvn domicilie in eenighe besloten steden oft plaetsen, ter oirsaecken van de jegenwoirdighe calamitevt van der oirloghen costen ende lasten daer anneclevende, dan mit expressen last van te blyven contribnable, costen ende last gheldende in alder voughen ende manieren al oft zv niet gededomicilieert en waerren, maer noch actuelyck ende personelick residerende, ende aengaende de ghuene vertrocken ende gededomicilieert voor date van desen ter oirsaecken voorscreven, verclaren de zelve te zvne ende noch te blyven voor knerbroeders ende supposten van den zelven lande, ende over znlex tauxeerlyck ende contribuable als andere actuelyck residerende, ancthoriserende daeromme de voornomde minderwetten, poincters ende zetters, de zelve te moghen poincten ende zetten, ende de tauxatien te innen ende executeren op haerlieder pachters, rentiers, ofte als administrateurs, by ghereede executie daer ende als behooren sal; actum ten hoofde gehouden, den 8en in Januario anno zevenen tzeventich. Ende was onderteeckent, Neve. Soe evst dat bailluv, sgravemannen ende hooftscepenen jegenwoirdelick dienende, bevinde de zelve ordonnatie seer nut ende bequame, jae in desen troublen tyt dageliex lanex soe meer verargerende meer dan nootsaeckelyck, alzoe tzedert de publicatie van de zelve ordonnantie diversche treffelicke persoonen hemlieden vervoordert hebben uuyt den zelven lande te vertreken ende noch dagelicx vertrecken, directelick in versmadenisse vilipendentie ende verachtinghe van de zelve ordonnantie, de zelve ordonnantie hebben geconfirmeert by desen, willende ende ordonnerende dat de zelve ordonnantie van poincte te poincte, sonder jonste, faveur oft conniventie sal onderhouden worden, up peine dat de wethouders, poincters en zetters, in sulcke prochie in haerlieder preveen name zullen promptelicken sonder rechts voorderingen geexecuteert worden, voor al tgone alzuleke vertrocken persoonen, oft die alsnoch vertreeken zullen te ghelden ende contribueren hebben, ende alzoe men verstaet

dat de voornomde ordonnantie tzedert dat se gepubliceert es geweest. zeer qualick onderhouden geweest thebbene tot verdruckinge, oppressie ende meerderen last van de andere arm inzetene, gheenen middele noch macht gehadt hebbende om vertrecken. Ordonneren ende bevelen wel scherpelyck dat onthier ende eene maent alle wethonders, poincters ende zetters van eleke prochie, zullen overbringhen in handen van den greffier van den lande by naeme ende toenaeme, alle de persoonen die zy weten vertrocken tzyne tzedert de publicatie van de voornomde ordonnantie, ende daer by scherpelyck wel distincteliek ende specifelick vongende in wat contributien, zettingen, hondenisse van soldaten ende andere oncosten zy tzedert huerlieder vertreck niet gecontribueert, gequotiseert noch oncost gedoocht en hebben, ten fyne alle de zelve persoonen moghen by advyse van de wethonders. poincters ende zetters van elcke prochie by de voornoemde hooftscepenen getanxeert ende gequotiseert worden, voor den voorseiden tyt dat zv vertrocken zvn ende niet gecontribueert, gequotiseert noch getauxeert en hebben geweest, om de penne danof by prompte executie, op dat noot doet te procederen, gheemploveert te worden, voor den voorseiden tyt ten meesten oirboire ende proffyte van eleke proclie daer de bacte vallen sal, verclarende alle gracien ende quytscheldinge by de voornomde wethouders, poincters ende zetters aen eenighe persoonen gedaen, zoe verre daer eenighe syn voor nul ende van onweerden, als daertoe niet geauethoriseert last noch macht gehadt hebbende; regard nemende dat alle quytscheldinghen ende gracien tenderen notoirlyck tot oppressie, verdruckinghe ende zwaerderen last van de aerme gliemeente binnen de zelven lande, altoos getranwelyck gebleven zynde; ten ware nochtans dat omme merckelicke gefundeerde ende remarcable redenen alzuleke gracien ende quytscheldingen, by den hoochbaillny ende hooftscepenen naer conferentie ende deliberatie daerop gehonden wierden, geconfirmeert ende gehouden voor goet ende van weerden, ende alzoe verre de voornomde wethouders, poincters ende zetters dies bleven in gebreke, sullen daeranne verbueren de boete van tzestich pont par., ten ware dat hemlieden langheren termyn mryt cansen ende op tyertooch, d'welck zy by requeste ofte anderssins sullen moglien doen, gejont ende geconsenteert wierden.

Ordonnantie nopende het arresteren vanden eenen kuer broedere den anderen.

Ende alzoe men verstaet dat diversche van de voorseide vertrocken

persoonen, uuyt crachte van de voorseide ordonnantie kuerbroeders gebleven zynde van den zelven lande, hemlieden vervoorderen dageliex in andere provincien te arresteren de kuerbroeders binnen den zelven lande woonende, directeliek teghen de kueren, usancien ende audde hereommen van den zelven lande, daer by inviolabelyck geobserveert es geweest, dat den eenen knerbroedere den anderen niet en vermach te doen arresteren, maer hem toe te spreken in actie voor zynen juge ordinaire ende competent, declarerende in meerder verzekeringhe ende corroboratie van den zelve kneren, usantien ende oude hercommen, alzuleke arresten nul ende van onweerden, lastende ende bevelende alle wethouders in eleke prochie, dat soe wanneer sy in der manieren voorseid eenige van huerlieder kuerbroeders zullen vinden gearresteert, zy terstonts zullen procederen ende doen procederen op de ghoeden van zuleke arrestanten, die zy binnen den voorseide lande hebben, omme daeranne te verhalen alle costen, schaden ende interresten, die unvt ende ten opsiene van al zulcke nullen ende ongefundeerde arresten zullen moghen procederen, ende by de gearresteerde ghedoocht ende gesupporteert worden.

## Ordonnantie op de contagieuse ziecte.

Unyt dien dat de vreeselicke zieckte van de sterfte ende gheeste Godts ontsteken ende gecommen es in diversche plaetsen van den lande van Waes, ende dat hoochbaitluy, sgravemannen ende hooftscepenen van den zelven lande aenmercken dat die dagelick lanck soe meer spreet ende breet, unyt oirsaecken dat die inwoenderen elekanderen niet en myden, schuwen ofte vlieden, schaempte noch vreese onderlinge hebbende, soe dat ten eynde te beduchten es tgeheel lant daeraf zoude moghen metter tyt geinfecteert ende ontsteken worden, ter generalle ruine ende desolatie van de voornomde lande, omme waer inne in tyts te voorsiene ende remedierene, voor soe vele hemlieden mogelick es, hoochbailluy, sgravemannen ende hooftseepenen voornoemt, hebben geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren midts desen, van wegen de Conelicke Mat, de poincten ende articlen hier naer volgende:

Eerst, dat elek ondersaet ende inwoendere van den voornomde lande hem sal vermyden, ende verdragen te frequenteren, commen of gaen, ten hunse aldaer zuleke sieckte ende contagie regneert; ten zy dat hy daer blyve, ende voorts dat alle de gone die van den huuse zyn bevanghen ende besieckt, hemlieden houden in huus, noch voorder gaen dan op haerlieder byvanck (1) ende hofstede, op de boete van 10 L. par.

Item, ende niet min omme dieswille dat de hantneeringhe ende agriculture daer by niet en soude cesseren, maer met alder spoet gevoordert ende gepromovoneert worden als behoirt, soe es geordonneert dat de ghone van den hause die van stade ende machtich sullen zyn te ryden ofte mennen haerlieder eyghen vruchten, ofte mes achter straten, dat zy dragen oft steken op haerlieder gareelen eene langhe witte roede van onderhalf elle lanck, op gelicke boete.

Item, dat de besiecte Imerlieder ghetes (2) doen doen by eenige persoonen, die zoe wel by dage als by nachte, zoe wanneer hy sal gaen achter strate, omme te halen dat hem behoeft voor zyn siecken, gehouden sal zyn te draegen de voorseide witte roede in de handt, ende gaende achter straten, dat hy de lieden die hem sullen te gemoete commen zal myden ende gaen al d'een zyde, op gelieke boete.

Item, dat de gone die ten dorpe zullen gaen halen tghone hemlieden behouft, zullen gehouden zyn te gane al strate, ende niet dner t'velt, ofte ackers, over brugghen ofte stappen, noch daeran lenen ofte op de voorseide stappen hemlieden rustende ende sittende, op gelicke boete.

Item, dat als zy ter kercken ofte ten durpe commen, omme yet te halen dat hemlieden behoeft, zullen staen op straete ende zetten daer neder huerlieder corf, mande, cabbaes, ofte canne, omme daer inne te doene dat zy van doene hebben, sonder dat zy zullen mogen commen treden in der lieden dueren ofte hunsen, op gelicke boete.

Item, alzoe saen als de voorseide siecte in yemants linus gecommen sal syn, dat men van stonden aen, voor de hofstede sal stellen ende binden eenen bussel, die daer sal blyven vast zes weken gednerende, ende dat zy terstonts daerof de wette doen, ten linuse van den officier ende meyere, op gelicke boete.

Item, thienden van de zes weken wie in zulcke huusen commen ofte gaen sal, omme de hunsen ofte goedingen te verweren ende verluchten, dat hy daer gehouden sal zyn te blyven sonder uuyt oft onder t'volck te gaene, veerthien daghen lange gednerende, omme niemant te bederven oft besmetten, op gelicke boete.

Item, dat oock niemant hem en vervoordere in herberghen te commen ofte converseren ghecommen synde unyt eenighe siecke

<sup>(1)</sup> Byvanck — fr. enclos, enceinte, pourpris

<sup>(2)</sup> Geles — nooddrift, levensbenoodigdheden; fr. besoins, choses nécessaires à la subsistance. — (Karel Stallaert).

huusen, dan binnen veerthien daghen, naer de voornomde zes weken, te rekenen van der date van de laetste aflyvicheit, op gelicke boete ende arbitraire correctie.

ltem, dat men de dooden sal begraven by nachte, ende niet meer by dage, duerdien menich cleynmoedich mensche verschriet ende besmet es geworden.

Finalyck dat niemant en sal ghieten op strate ofte passaigen, ende duerlyt van volcke, eenich bloet, vuylicheit, corruptie ofte yet dat uuyt zulcke hunsen compt, noch plaetsters in grachten ofte water en worpen, maer dat men die alle delve in d'eerde, ende dat sulcke geinfecteerde ondersaten, haerlieder honden ende catten, binden sluyten ofte doot smyten, alles op gelicke boete, ende voorts meer arbitrairlyck gecorrigiert. Actum tot S<sup>t</sup> Nicolas, den 11<sup>en</sup> Martii 1584.

### Ordonnantie op t'vercoopen van de graenen.

Omme te obtineren ende verzoeten de groote dierte ende opslaen van den graene, t'welcke dagelick lanck soe meer op slaet ende diert, bailluy, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes hebben by rype deliberatie van raede generalyck ende specialick verboden ende verbieden by desen, allen voorcoop van coorne, tarwe ende andere graenen, tzy int particuliere huusen te wekemercten ofte onder weghen, dat elek wie hy zy hem daeraf verdraghe ende vermyde, ende dat op de verbuerte van de graenen, ende de weerde van dien, voor d'eerste reyse, boven de voorseide penen arbitrarlick geeorrigiert te wordene, alles volgende d'inhout van de placcate sconinex, behoudens dat elek sal voormoghen voor zyn eyghen slete, op de wekemercten te coopen voor zyn theere ofte alimentatie, alzoe vele als eenen man op zynen hals t'eender reyse, sal konnen gedraghen.

Ende dat oock insgeliex niemant hem en vervoordere eenich graen te voeren uuyten voornomde lande van Waes ende Beveren metten habitanten van dien, op de verbnerte ende peyne alsvooren.

Dut oock gheen backers en zullen vermoghen eenich graen te coopen ofte benoorwaerden, voor den neghen uren, op ghelicke pene, alles by vorme van provisie ende tot dies dat anderssins naer de gelegentheit des tyts geordonneert sal worden. Actum tot S<sup>t</sup> Nicolas 17<sup>en</sup> Meye 1584.

Ordonnantie van te laten smelten de generalle middelen ende impositien; ende daernaer te doen leeghen ende reduceren den prys van de bieren, zoe inckele als dobbele

Alzoe bailluy, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes, by gemeenen advyse, accordt ende consente van de minderwetten desselfz lants, omme te verlichten ende versoeten de jegenwoirdige aermoede ende lasten, ter causen van continuatie van de generalle middelen ende imposition, alnoch loopende ende anders omme oirboirlicker ende proffytelick gedaen dan gelaeten geadyvseert ende gesloten hadden, metten lesten deser jegenwoirdigher maent, te doen cesseren ende laten vaeren de voorseide generalle middelen ende imposition, inder manieren dat metten eersten van Meye af naest commende maer alleendelyek cours ende ganck hebben souden int voorseide lant den dobbelen impost van de Majesteyt, boven den lantacxys, ende dat midts dien gherequireert ende van noode wert tot conservatie van de ghemeyne welvaert daer naer te doen leeghen, reduceren ende modereren den prys van de bieren, zoe inckele als dobbele, eensaemelyck, daeroppe ordre ende policie te stellen. Daer up de brauwers ende bierstekers gehouden zouden zyn huerlieder bieren te leveren ende de taverniers te venten ende dispenceren sonder by de tayerniers gheexactionneert ende verschat te wordene. Soe eyst dat wy baillny, sgravenmannen ende hooftseepenen voornomd, beglieerende daer inne te voorsiene glieordonneert ende gestatueert hebben, ordonneren ende statueren midts desen by vorme van assave, de poincten ende articlen hiernaer volgende :

Eerst, dat men binnen den voornomde lande van den eersten van Meye af totten maendt van Septembre naestcommende, omme de groote dierte ende excessiven prys van de graenen, men niet en sal vermoghen te brauwen, noch doen brauwen, vercoopen, noch distribueren geduerende den voorseiden tyt, de bieren tot hoogeren pryse, dan te wetene : de inckele tot acht schellinghen grooten de tonne, ende de dobbele tot zesthien schellinghen grooten de tonne, opde verbuerte van den braute, ende daerenboven van thien carolus guldens voor elek brauselen.

Item, welcke voornomde twee sorten van bieren, inckele ende dobbele, de herberghiers ende taverniers, tappers van de voornomde lande, niet en sullen vermoghen van nu voortan te slyten ende venten tot hooghen pryse ende tauxatie dan ten advenante te wetene: d'inckele vyf zeskens (i) den pot, ende die dobbele van neglien zeskens de pot, sonder meer, op de verbuerte van de bieren, daer den tap in steeckt, ende de boete van zes ponden parisiz, teleker werf als de contrarie gebueren sal, ende d'heere prouven mach.

Item, aengaende de wynen dat de zelve van stonden aen zullen by heere ende wet gesluert ende getauxeert worden, metten last van drye stuyvers op eleken stoop wyns van impost, sonder meer, ende dat de taverniers ende herberghiers daernaer gehonden zullen worden de zelve wynen te venten, ende behoirlick billetten unyt te steken, op de boete ende amende begrepen inde jegenwoirdighe ende voorgaende voorgeboden ende ordonnantie. Aldus gedaen tot St Nicolas, onder t'hanteecken van den greffier van den zelven lande, den lesten April 1584.

## Ordonnantie opt' brauwen van de bieren ende t'venten van diere.

Alzoe ter kennisse van baillny, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes gecommen is, de groote desordren die de branwers, tappers ende taverniers zyn gebrnyckende int brauwen, unytlevren, tappen ende venten van haerlieder bieren, overschattende ende exactionnerende de goede inzetenen van den zelven lande, soe eyst dat wy sgravemannen ende hooftscepenen voornomt begheerende daer inne te voorsiene, gheordonneert ende gestatueert hebben, ordonneren ende statueren de poincten ende articlen by provisie hier naer volgende:

Eerst, dat men binnen den voornomde lande, van nu voortan niet en sal vermoghen te branwen ofte doen brauwen, vercoopen nochte distribueren eenighe bieren van hoogheren pryse, dan te wetene : de inckele tot thien schellinghen grooten de tonne, ende de dobbele tot twintich schellinghen grooten de tonne, op de verbuerte van den brante, ende daerenboven van thien karolns guldens, voor eleke brausele.

Welcke twee sorten van bieren, inckele ende dobbele, de herberghiers, taverniers ende tappers van den voornomde lande niet en zullen vermoghen van nu voorts aen te slyten ende venten tot lioogeren pryse, dan ten advenante te wetene : de inckele eenen grooten zes penn. parisis den pot, ende de dobbele drye grooten den

<sup>(</sup>t) Zeske — Een half oordje, duit, oud muntestuksken geldende gewillig een eentiem van de hedendaagsche munte. (de Bo).

pot, sonder meer, op de verbuerte van de bieren daer den tap inne steeckt, ende de boete van zes ponden parisis, t'elcker werf als de contrarie gebueren sal, ende dheere prouven mach.

Interdicerende ende verbiedende voorts eenen yegelick wel expresselyck, dat niemant hem en vervoordere aen eenighe zeetelaers te halene, coopen ofte doen coopen eenige wynen, bieren oft vleesch, op de boete van zes ponden par., voor d'eerste reyse, de tweede reyse 12 L. p., ende voor de derde reyse gelicke boete ende arbitraire correctie, deen helft ten proffyte van den heere, ende d'ander heelft tot proffyte van den aenbringere. Aldus gedaen tot Sint Nicolas, onder thanteecken van den greffier van den lande van Waes, den 16en Augusti 1384.

# Ordonnantie op t'hauden van der wacht binnen den lande, jegens den vyant ende andere die de goede inzetenen zouden willen vervolghen.

Alzoe ter kennisse ende ghemeyne deffencie ende verzekerthede van desen lande, met zyne toebehoirten, liggende ende confronterende aen alle syden zyn vyanden, die naer haerlieder vermogen soucken ende voorghenomen hebbende tzelve lant te crincken, verheeren ende verwoesten indient doendelyck waere, te dien fyne preparerende alle haerlieder fortsen ende middelen, hoochnoodich bevonden in tyts hem daer tseghen te munieren ende wapenen, hondende ende continueren goede getranwe, stercke dach ende nacht wacht op de entreen ende advenuen van de voornomde lande, telek int zyne op synen quartiere zoe hier onder gedestingiert ende gespecifieert staet, ende int op ende af trecken van de wachten elek houde goeden reghele, ordre ende conduicte op de penen ende amenden hier naer verclaerst, ende ten surpluuse in alle occurentien des noots, dat elek goet ghetrauwe ondersaet ende weerbaer man hem bereedt ende veerdich houde, omme metten clockslach ofte trommelslach met ghemevnder macht alle gewelt ende invasie te repellerene ende wederstane. Soe hebben hoochbailluy, sgravemannen ende hooftscepenen van de zelven lande, tot voorderinghe ende beter directie van dien geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren, midts desen, de poincten hier naervolgende:

Eerst, dat niemant van de weerbaer mannen van den voornomde lande, van de achthien jaeren voorts tot ende metten tzestighen incluz, tzy van de zelve prochie ofte aldaer gherefugiert ende gevlucht, vry ende exempt zyn van de voornomde wacht, ghereserveert de magistraten ende wethonderen, in consideratie van huerlieder officie ende dat den dienst van de lande, oock niet toe en laet hemlieden t'apsenteren unvt de prochie.

Item, dat elek dien volgende gehonden wort in tyden van noode danof hy by clockslaghe oft tambouryn gewaerschouwet sal worden hem te vinden op den voet ter plaetsen daer den aerval gheschieden mochte, op de boete van zes ponden parisis, voor deerste reyse, voor de tweede reyse van arbitraire correctie, sonder dat niemant van de voornomde supposten ofte officiers geoirloft sal wesen hemlieden van daer tapsenteren, onder wat conleur dattet waere, sonder wete van den capiteyn ofte zynen lieutenant, op de boete van zes ponden parisis.

Item, die niet in behoirlicke tyde gheduerende de wacht hem en presenteert tzynder wacht, dats op de boete van drye ponden paris.

Item, wie van den geheelen nacht niet en compareerde sal verbneren zes ponden parisiz.

Item, de officiers het dobbel van diere.

Item, in d'aftrecken sal oock eenen yegelycken voet gevolcht worden, als t'optrecken ende voorts int huns keeren in alder manieren als int d'aftrecken.

Item, dat men voortaen van de wet weghen sal vermoghen te tauxeren de ghestaede onderlinghen boven de tzestich jaeren, mitsgaders de gestaedde wednen, ende weesen totter provisie van de poedre ende lonten, soe een yegelick naer zyn faculteyt ende gestaethede zal bevonden worden te behooren.

Item, ende op dat eleke prochie weten mach oft zy alleene op haer zelven, oft met assistentie van andere de dach ende nachtwacht zal honden, zoe wordt alhier de declaratie daer van gedaen inder manieren naervolgende:

Eerst Temsche ende Tielroode zullen gewacht worden by hun inzetene met die van Nieukercken; Elversele ende Waesmunstre sullen gewacht worden by huerlieder inzetenen met die van S<sup>t</sup> Nicolas;

Lokeren ende Dackenam by hun inzetene met die van Sinay ende Belsele;

Mourbeke by Imerlieder inzetenen alleene;

Stekene insgeliex alsvooren;

Sint Gillis by Interlieder inzetene met die van Kemsecke;

Vrachene met die van  $S^t$  Pauwels;

Melsele met die van Beveren;

Baersele by haerlieder inzetene met die van Haesdonck;

Ende Cruybeke by haerlieder inzetenen met de soldaten aldaer ligghende.

Blyvende voorts de voorgaende ordonnantie op t'faict van de wacht gemaeet te desen niet contrarie, in alle huere ordren articlen, in huere fortse ende viguere. Aldus gedaen tot S<sup>t</sup> Nicolas, den 8<sup>en</sup> in Juny 1584, onderteeckent in de absentie van den greffier: Neve.

folio 149, Instructie op het tauxeren, innen ende collecteren van den Ven penninck, dato 1584.

Instructie omme by de wethouders mitgaeders de generalle ende particuliere ontfangers van de prochien ende spleten van de lande van Waes ende Beveren, te tauxeren, innen ende collecteren den Ven penninck by zyne Alteze van weghen de Conelycke Majesteyt geaccordeert bailluy ende hooftscepenen van den lande van Waes, by de acte in date van den ....... op d'incommen van alle huusen ende onroerlicke goeden, niet geinundeert, gelegen binnen den lande van Waes, ende habitanten van dien van den Ougst ende jaere XVe vierentachtentich gelicht te wordene, omme te helpen, opbringhen ende furnieren t'leste accordt by den zelven lande zyne Alteze, gedaen voor den tyt van drye maenden, beghinnende metten eersten Augusti lestleden, tot onderhout van twee compaignien rosvolcx, gedestineert tot tuitie ende deffensie van den voornomde lande:

Eerst, dat eenyegelyck die eenighe onroerlicke goeden bedryft, gebruyct ende als leste pachter de vruchten ofte andere proffyten, daeraf inne doet ende ontfangt binnen acht daghen naer de publicatie van desen, by goeden verclaerse in gescrifte onder zyne name oft hanteecken overgheve de wethouders oft gecommitteerde, daer ondere de voorseide onroerlicke goeden geleghen zyn de precise grootte van dien, sonder fraude, denommerende den proprietaris, wien die toebehoiren ende van wien hy die in pachte hout, wat het is, tzy lant, behuust ofte met bosschen, meerschen, vyvers, vischeryen, thienden, muelenen ende waranden, ende den justen prys die zy danof over de jaerlicxsche vruchten zynen voorpachtere ofte proprietaris, douaigiere oft tochtenaer moet besorghen, tzy in ghelde, graen, botere, hout ofte andere waere, omme daeraf te doene lichten den gherechtighen Ven penninck.

Ende angaende de thienden danof de prouffyten van de jaere 84, tzy by den pachtere ofte proprietaris int geheel ende particulier by prochien houcken ofte spleten vercocht zyn geweest, danof sal de vercoopere ende leste ontblootere van dien gehouden zyn over te bringhen bij goeden verclaerse den justen prys die hy daervooren schuldich es te betaelen, omme insgelicx danof te tauxeren ende doen heffen den gerechtighen Ven penninck.

Item, indien de verpachte goedinghen in eene masse verpacht ligghende in diversche prochien, soe sahuen die overgeven in de prochie daer de principale hofstede staet, ende daer den pachtere zynen sacramente haelt, daer hofstede es, daer neen, den meerderen deel van de lande in een masse gepacht liggende es, ende sal nietmin gehouden zyn de zelve pachtere te gheven billet in dandere prochie daer tlandt oft zulcke goedinghen gelegen zyn, ende oick verclaerse dat hy zulcke grootte van zynen pacht ofte pachtgoede gelegen in die prochie overgegeven heeft, met zynen principalen pacht, ofte metten pachtgoede daer hy woent, ten fyne dat de wethouders van elcke prochie daer af noticie houden by memovie in Imerlieder guover.

Item, van gelicken sal eenen yegelick die zyn eyghen goet bedryft, besit oft doet collecteren ende ontfaen als proprietaris ofte tochtenaer, gehouden zyn oock by gescrifte over te gheven de grootte van dien, wat het es, distingierende elcke partie ofte sorte van goede, sonder de zelve in eene masse te slaene, omme daeraf by de wethouders ofte ghecommitteerde van stonden aen de tauxatie van den Ven penninck te doene, sonder aenschau te nemen op eenighe lasten, tzy renten reparatien, wateringhen ende gheschoten, meer bedragende dau ten advenante van twintich grooten op elck gemet, in welcken gevalle men van den zelven expressen in het tauxeren van den Ven penninck afslach doen sal, ten proffyte van de erfachtighen alleene, al ten advenante, dat tlant naer zyn duecht ende weerde by ghemeenen estime in redene ende conscientie behoirt geestimeert te worden, oft gelick daer ontrent gelegen van gelicker duecht, voor den meerderen deel geldende es.

Ende aengaende de huusen staende binnen den behrycke van de groote durpen ende bonrgaerden verhuert of by den proprietaris gebruyet, daerof zal den Ven penninck by de gecommitteerde getauxeert worden, volghende de jaerlicksche huere, zoe verre die verhuert zyn, ende dander by de proprietaris beseten, in alimentatie dat die zelve syn geestimeert inde contributie van den lesten hondersten penninck, stellende die in eene rubricque appart, deen onder dandere, op zalcke ordre als de zelve huusen gestaen zyn, ende niet min annoterende in den text, ofte de voorseide huusen verhuert zyn ende ter wat pryse ofte by de proprietarissen bezeten, ende hoevele zy die in de jaerlicksche weerde geexstimeert hebben.

Welverstaende dat de gluene bevonden de voorseide huusen ofte partie van lande gebruycken ter date van de voorseide tauxatie, gehonden wert den geheelen Ven penninck te verschieten ende ver-

legghen, al waert oock zoe dat die corts daer naer verhuusde ende dlant, ofte huus niet meer en gebruyekte, ende daer de huere voor tverlegghen van den V<sup>en</sup> penninck wech liepe oft insolvent bedeghe, weder hy den proprietaris den X<sup>en</sup> penninck afgeslegen heeft ofte niet, sal nochtans de zelve proprietaris gehouden worden den voornomden V<sup>en</sup> penninck te betalen, zoe hy insgeliex gehouden wert te betalen den V<sup>en</sup> penninck van de lande ende huusen bewoont oft gebruyet by schamele lieden, onderhouden op den disch ofte levende by prochien aelmoessen.

Item, zullen by de voornomde wethouders, tot inninghe ende collectatie van den voorseiden Ven penninck, gestelt ende gecommitteert worden particuliere commisen, ontfanghers ende collecteurs over eleke prochie, by sondere naer de groote ende extensie van dien; niet jegenstaende ende sonder regard te nemen op de diversiteyt van de heerlicheden ofte jurisdictien daer binnen loopende, zoe ende op den zelven voet, als geuseert es geweest tot collecteren van den voorseiden hondersten penninck.

ltem, de voornomde billetten aldus overgebrocht zynde, soe sullen van stonden aen de voornomde wethonders, olte huerlieder gecommitteerde daer myt gehouden zyn te maken, binnen veerthien daghen, een quover van de voornomde onroerlycke goeden, stellende tzelve in distincte clauselen ofte rubricken, ende eerst alle de onroerlicke goedingen die verpacht zvu metter specificatie wie die toebehooren. hoe groot die zyn, tzy behunsde ofte van wat conditien ofte nature die zyn, alzoe hier naer verhaelt is, oock den naem ofte toenaeme van den lesten pachtere ofte hueraere, ende jegens wien dat hy in huere genomen heelt, hoevele dat hy dat huert, in gelde, graene, botere, hont ofte andere waeren, naer de ghemeene estime, alzoe die gemeenlick glielden zullen, ter date van de zelve tauxatie, ende aengaende de vercochte thienden den justen prys ende naeme van den vercoopere ofte coopere van dien, tzy int geheele oft particuliere by prochien, honcken oft spleten, makende daeraf eene somme ende stellende daeral den innsten Ven penninck in eene rubricque ofte capitle op hem zelven.

Item, ende indien de goedinghen in een masse verpacht liggende in diversche prochien, soe sal men die stellen in de prochie, daer de principale hofstede staet, ende daer den pachtere zyn sacramenten haelt, oft daer den meerderen deel van den lande gelegen is; daer gheene hofstede en es, ende in dandere overgebrocht is, in de prochie daer den pachtere wont oft tmeeste deel van de lande gelegen is, zoe hier vooren gestelt is.

Item, int tweetste capitle oft rubricque, sal men stellen alle de goedinghen by de proprietarissen ofte tochtenaes gebruyet de grootte van dien, wat het is, tsy landt, behaust ofte niet, inder manieren alsboven, danof de wethouders ofte gecommitteerde gehouden worden te estimeren ende tauxeren den Ven penninck, naer zyn duecht ende weerde, zoe voorseit es, ende de masse van elex proprieteyt gemaeet synde by de zelve quohieren, danof uuvt te treeken den Ven penninck.

Item, welck guover, alzoe gemaect zynde, zullen de voornomde wethouders gehouden zyn binnen acht daghen naer d'expiratie van de eerste 14 daghen hier vooren verclaert, tzelve openbaerlyck op eenen Sondach, naer de hoochmesse, ter kercken oft anders ter plaetsen geacconstumeert te publiceren op dat een vegelick weten mach wat hy angaende den Ven penninck schuldich is te contribueren, ende indien vemant eenighe partie van goede achterliete ofte qualick overbrochte, die sal verbueren de boete van zes guldenen, tapplicheren deen heelft tot prollyte van den aenbringhere ende dander heelft van officier ende wethouders tzamen, ende daerenboven tot proffyte van den lande vier mael soe vele, als den voornomden Ven penninck van de verzweghen goede oft qualicke overgebrochte partve bedraecht; ende van gelicken indien de voornomde wethouders makende de zelve quoyeren eenighe partyen van goede hemlieden by billette overgebrocht achterlieten ofte den Ven penninck van dien onbehoirlick ofte min dan naer advenant van de jaerliexschen pacht ofte weerde van gelieke goedinghen, zulex als voorseit is tauxeerden, dat ware op de boete van zes guldenen voor eleke partye, deen heelft ten proffyte van den lande, ende niet min gehouden zyn de faulten, abunsen ende gebreken te redresseren alzoot behoirt.

Ende indien de voornomde wethouders eenighe partyen van goedinghen weten by de proprietarissen, douaigieren ofte pachters verzweghen, ende niet overgebrocht zynde, sulck gehouden zyn de zelve by goede specificatie mette namen ende toenaemen van de pachters ofte bezitters van dien, by de voornomde quoyeren over te gheven inde handen van den greffier van de voornomde lande, omme dat voorts hooftscepenen te kennen te gheven, ende de saecke te doen redresseren, alzoot behoirt, op gelicke boete.

Item, de particuliere collecteurs ende ontfanghers zullen zyn gehonden dies versocht zynde te gheven quitancie telex bewarenisse zonder haerlieder cost.

Item, de voornomde quoyeren alzoe gemaect zynde, zullen de voornomde wethouders van eleke prochie gehouden zyn die behoirlyck geverifieert, ende ten minsten by twee van hemlieden onderteeckent binnen acht daghen daer naer over te bringhen oft ghetrouwelick gesloten, senden in handen van den voornomden greffier, houdende niet min daer af een double, omme daeroppe d'inninghe van den voornomden Ven penninck te doene, ofte te doen doene, by sulcke particuliere soullissante gecommitteerde, als zy elck int zyne thuertieder pericle daertoe zullen willen dennomeren, ende sal een yegelick gehouden zyn, naer tpubliceren van de voornomde tauxatie van den Ven penninck, in handen van de particuliere ontfangers vulcommelyck sonder langher uuytstel te betalen, ende de voorseide particuliere ontfangers schuldich zyn de penninck daeraf procederende in alder diligentie in zulcken gelde als naer de evaluatie van den legher cours heeft voorts te bringhen in handen van den greffier van den lande, daertoe by ons gecommitteert, op peyne van daer vooren geexecuteert te worden.

De voornomden greffier ontfanghende de voornomde quoyeren wert gehouden te restitueren, sonder daer vooren yet te nemen oft zy gemaect zyn naervolgende dese instructie, ende daer, ja t'dobbel van dien, te teeckenen, ende daer neen, sullen de zelve quoyeren den wethouderen in handen gegeven worden omme die te doen reformeren binnen acht daeghen naer de restitutie, zoe het behoirt, ten coste ende laste van den ghonen die culpable geweest zullen hebben van de faulte daer inne bevonden.

Item, alzoe verre alst aengaet den loon ende sallaris van de tauxateurs van den voornomden V<sup>en</sup> penninck ende tmaken van de quohieren sal haerlieder voor hunnen aerbeyt, moeyte ende travail toegeleit worden by vorme van advancement den 100 penninck, ten coste van den lande ende van de voornomden V<sup>en</sup> penninck dat de voorseide quoyeren bedraghen sullen; blyvende voorts het surplus mitgaders den sallaris van de collectatie, inninghe ende administratie ten coste ende laste van de prochie, naer d'oude costume.

Finalyck dat de proprietarissen oft usufructuarissen van alle hunsen ende erfven niet geinmindeert, sullen vermoghen den rentier af te corten den 10<sup>en</sup> penninck van de cheynsen ende renten daer uuyt gaende, naer d'oude costnine. Aldus gedaen ter generaller vergadering van de voorseide hooftscepenen, den 7<sup>en</sup> Septembris 1584.

Ordonnantie op het obedieren int leveren van wagens ende peerden, soe wanneer t'zelve by de wethouders gheordonneert sal worden.

Alzoo ter kennisse van hoochbailluy, sgravemannen ende hooft-

scepenen van den lande van Waes gecommen es by vertooghe ende doleantie, dat diversche ondersaten van den zelven lande niet jegenstaende de scherpe ordonnantie ende bevelen hemlieden gedaen by de officiers ofte wethouders van weghen de Maiesteit van te dienen ende assisteren met waghen ende peerden, de zelve zyne Mat tot voorderinge van de gemeyne saecke by groote onghehoorsaemheit detracten ende in faulte zyn, ter zelver ordonnantie tobedieren, daerby causerende 't retardement ende interrest van den dienst van den Maiesteit, ende dat de zelve wethouders ofte prochien dageliex te dier occasie, commen in grooten excessiven cost, traveil ende verdriet (zoe al notoir es). Omme waer inne te voorsiene ende weeren gelicke ongehoirsaemelycke ende vilipendentie van tmagistraet, sgravemannen ende hooftscepenen voornomd, ordonneren ende statueren van weghen zyne Majesteit, dat zoe wie nu voortaen gesommeert ende belast wesende van weghen heere ende wet tot eenighen wagendienst van de Majestevt ofte prochie in faulte ende gebreke zv., delayerende ofte refuserende den voornomden dienst te doene, sal verbueren ten prouffyte van den heere de boete van zes carolus guldenen, ende boven dien schuldich zvn te rembourseren ende betalen de gluene die de voorseide officiers ofte wethouders in huerlieder plaetse, omme den voorseiden dienst te doene sulken gehuert oft vercreghen hebben, tzv by arreste ofte anderssins, ende tot dien de schaden ende interresten, die d'insetene int generale oft particuliere by zulcken gebreke, refuse ofte delaye gheincurreert zullen hebben, al ter tauxatie van de wet, ende dat men de zelve deffaillanten daervooren sal moghen gevanghen houden, tot dies zy metter doet al tzelve sullen opgelevt ende betaelt hebben, ten contentemente van heere ende wet. Actum tot Stekene, den 13en Decembris 1584. Onderteekent: Hertoghe.

Ordonnancie ten fyne alle ghevluchte vremdelinghen trecken naer haerlieder quartier, ende dat gheene inzetenen van den lande en zullen moghen vertrecken uuyten lande, etc., ende te blyven contribuable in alle lasten totter reductie van Antwerpen.

Alzoe deur de callamiteyten der oirloghe ende diversche divisien groot nombre van volcke, oick stercke gesende bedelaers ende brootbidders, mans, vrauwen ende kinderen, alhier binnen de lande over eenighe jaeren gerefugiert ende gevlucht zyn, die aldaer, uuyt compassie ende medelyden, totten daghe van hedent ontfaen gebleven, ende onderhouden zyn geweest, al tot eenen onverdrachgelicke last

van de goede ondersaten, ende dat midts de jegenwoirdighe reductie van den circonvoisine steden onder de onderdanichevt van de Majesteit, namelyek van de stede van Bruessele, t'plat lant ende onbesloten steden van de voornomde lande ende quartiere, voor den meerderen deel, Gode lof, geworden zyn bewonelick ende cietuable, inder vonghen dat niet alleenelyck expedient ende orboirlyck wert omme de voorseide verwoeste landen ende steden te repenpleren, ende te bringhen ter culture die te renvoieren, maer oock gans hoochnoodich tot sublevatie ende ontlastinghe van dese lande, twelcke tot zulcken extremitevt ende miserie gecommen es, dat de goede ondersaten omme de loopende lasten, zelve niet en weten waer hemlieden wenden oft keeren, ende midts dien zulck last niet langher en connen continueren, sonder heurlieder ghelieele ruyne. Soe evst dat hoochbailluy, sgravenmannen ende hooftscepenen van den lande van Waes, begheeren daer inne te voorsiene, ende considererende, dat zv nu alle nnvtgewintert zyn, ende de commoditeyt hebben omme in hnerlieder landt den cost te winnen, hebben geadviseert, ende van weghen de Majesteit, geordonneert ende gestatueert, dat een vegelyck van de voorseide vreemdelinghen, in twee, zoe drye jaren herrewaerts binnen den lande gevlucht, niet en hebben middel om leven ofte in dienste wesende, maer op aelmoessen levende tot laste van de ondersaten, tzy man ofte wyf, kinderen terstont naer de publicaetie van desen, emmers bynnen 14 daghen naer de voorseide publicatie, vertrecke naer zyn landt oft stat, op peine van voor deerste revse, omme huerlieder ongehoirsaemheit gestelt te worden ande kerke oft pellervn van den dorpe, den tyt van een ure, andere ten exemple, ende voor de tweede revse van geglieesselt te worden met scherpe roeden totten bloede, ende voorts gebannen te worden unyten lande, ter discretie, verbiedende oick alle ondersaten zulcke unvtgeseide bedelaers ende brootbidders, de zelve publicatie overstrecken zvnde, meer te recepteren, daer by zulck last in den lande te hondene, op correctie arbitraire.

Ende want in contrarie, midts de voorseide veductie, te duchten es, dat vele ende diversche insetenen zullen willen vertrecken, omme tontgaene de zwaere loopende lasten van contributie ende servituyten der oirloghe, die binnen desen lande geschepen zyn ten leetwesen van zyn hoocheit te moeten continueren totter reductie van de stadt van Antwerpen, die corts te verhopen is, ende te dien fyne alreede hemlieden daertoe preparerende, oirlof nemen ende huerlieder erfgoeden ende huusen oft chateylen presenteren te coopene tvoornomde lant gliedepleupleert, ende doen daer overblyven apparent zyn gans te

ondergaen, ende tot ruyne commen; omme waerinne te remedieren, hoochbailly, sgravemannen ende hooftscepenen, by mondelinghen last van zyne hoocheyt, interdiceren ende verbieden, wel expresselick, allen ondersacten cost ende last gheldende, uuyten voornomde lande te vertrecken voor de voorseide reductie der stadt van Antwerpen, noch oock daer naer, dan by huerlieder wete ende consente, met expressen laste van contribuable te blyven totte volle zuyveringe ende ontlastinghe van de dorpen, daer uuyt zy zullen willen vertrecken, verbieden te dien fyne alle wethouders, eenighe alienatien, erfvenissen oft onterfvenissen voortan te passeren, onder wat dexele dat zy, dan metten last ende conditien voorseid, ende daervooren stellende goeden souffissanten zekere.

Verbiedende insgelicx geduerende desen vasten eenighen visch, tzy zoet ofte gesauten te transporteren unyten lande ende zyne enclavementen, ten ware inden legghere tot Staeckbrouck, omme aldaer geconsumeert te worden, ende zoe langhe als men van daer hier int lant etelicke ware sal moghen bringhen, op de verbuerte van dien ende boete van drye carolns guldenen.

Finalyck omme te voorsiene in de frauden, desordren ende negligentie die int stuck van contributien dageliex achterhaelt worden, verbieden alle wethouders, pointers ende zetters, voortan op eenighe assignatien ofte quittancien penninck te l'urnieren, dan die by de eyghen handt van de commisen ende onlangers zullen geteeckent worden, op pevne van andermael te moeten betalen, ende soe wanneer eenighe assignation by den hoochbailluy zullen gegeven worden ande cryschlieden, zoe sullen de wethouders ofte ontfanghers die daeraf de betalinge gedaen hebben, gehouden zyn de quytancie van tvoornoemde krysvolck te leveren in handen van den voornomden hoochbailluy, ofte zynen gecommitteerden, drie daghen naer de voornomde betalinghe, ende nemen als dan behoirlicke quictancie by hem geteeckent, op de boete van 12 L. p., deen helft tot proffyte van den heere, ende dander heelft tot proffyte van den aermen. Actum, tot Sint Nicolas, onder t'hanteecken van den greffier van den lande, den 14en Marty 1585.

### Ordonnantie op de pointinghe ende zettinge.

Omme te voorziene ende remedieren inde menichfuldighe questien, gheschillen ende differenten dagheliex rysende ter causen inegale, inique ende ongelieke tauxatien, pointingen ende zettinghen, ende

eensamelick t'advyseren ende ordonneren zekeren voet, regule ende instructie naer de welcke de wethouders, poincters ende zetters hemlieden voortaen souden hebben te regnleren, int faiet van de voorseide tauxatie, naer t'verstant ende intentie van de transport, naer rype communicatie ende deliberatie daerop genomen, hoochbailhay, sgrayemannen ende hooftschepenen van de lande van Waes, hebben by maniere van provisie ende tot anders, naer exigentie ende gelegentheit des tyts geordonneert worde, gheadviseert, geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren, midts desen, dat de wethouders. poincters ende zetters van eleke prochie, ommestellende ende poinctende eenighe lasten hemlieden overcommende in ordinaire oft extraordinaire, tware om den dienst van justicie ende policie oft der oirloghe, zullen van nu voortan de zelven costen tanxeren ende quotiseren; te wetene : de twee deelen van dien, op de grootte, rapport ende denombrement van eleke prochie, op den voet ende reductie, dat elek gemet oft bunder by wyckmeesters, oft prysecrders met gemeynen accorde daer toe nemen by behoirlycken ondersouck, onder eedt maer zyn qualiteyt, dnecht ende weerde, afgetrocken de fonsiere lasten geestimeert ende verlyckt sal worden, ende dander derde ende surplus op de faculteit ende rycdom in proprieteyt, tochte, nogociatie ende neeringhe van de ingesetenen.

Wel verstaende ende behoudens dat men tot laste van de algezetenen aldryvers, gheen costen ofte lasten ommestellen ende poincten en sal, die geschiet zyn ter causen van t'logement ende onderhout van de soldaten, furnissement van de wereklieden, leeninghe van penninghen op obligatien te fraicte, costen van apprehentien daeromme gedoocht, wagendiensten, wakers, delvers ende diergelieke costen, wesende notoirlyck pure, personele, ende domiciliaire lasten ende servituyten voor de particuliere inzetenen van eleke prochie, niet raeckende noch verbindende die afzetene die in huerlieder prochie dragen gelieke lasten, craweyen ende servituyten ende daermede naer alle redenen behoiren te gestaene.

Maer aengaende de generalle geprevilegierde princelicke penningen, als omme de lantscosten om t'onderhout van justicie ende policie van den lande genaempt ryghelde, t'zy ordinaire oft extraordinaire contributien van penninghen ofte ammonitien tot onderhout van den leghere oft garnisoenen, ayden oft subventien, redemptien van passaigen, heervaerden, furnissementen ende onderhout van unytgesonden kryschvolck, waghens, peerden, pionniers, fouraigen met diergelicke,

niet smakende nature van cronweyen (1) personele oft domesticke diensten, zullen de voornomde wethouders vermoghen die te tanzeren over de geheelen transport ende denombrement van eleke prochie, naer d'oude costuyme, daer inne tauxeren zoo wel de afzetenen ter causen ende naer advenant van huerlieder bedryf, als den inzetenen naer bedryf rycdom ende negociatie.

ltem, zullen alle behausde gronden geextimeert worden voor dobbele gronden.

Item, indien op de proehien eenighe executien vallen, tzy by t'overzemden van soldaten, ofte anderssins, die zullen commen ten laste alleene van de ghone die in gebreke van betalinghe geweest hebben, beglinnende van den rycxsten.

ltem, zoo wie bedryven ende ontbloot sal hebben eenieh goet, sal niet jegenstaende zynen oirlof ende vertreek uuyt de zelve prochie, ten opsiene van dien contribuable blyven, cost ende last glielden totten naesten Ougst daernaer.

Item, indien hem yemandt weet te beclaeghen by merckelycke redenen daer hy soude willen verlicht worden, die wert gehonden altyts, in den somere S<sup>1</sup> Jansmesse zettinghe ofte Kermisse, te commen by de wet, ende de cause ende redene te kennen geven. Waeromme hy begheert geminct te zyne, omme die ghehoirt de redene, eleken gedaen te wordene. Actum tot Saint Nicolas desen 17°n January 4585.

#### Ordonnantie op 't faict van procederen.

Hoochbailiny, sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes, beglieerende by alle middelen te abbrevieren ende becorten de proceduren binnen den zelven lande, tot soulagemente ende verlichtinghe van partie, namentlyck in materie van dachdoene, omme achterstel oft verloop van renten hoedanich die zyn hebben glieordonneert ende gestatueert; ordonneren ende statueren midts desen, dat zoe wie voortan sal commen agieren oft dingen in rechte omme verloop ofte achterstel van renten ten laste van zynen toegesproken gront oft hypotecque ende naer heesch gemaect doceren sommierlick van de zelve rente by overlegghe van constitutie briefven, ofte by gebreke van dien van der ophieve ofte judiciele allirmatie, sal in zuleken gevalle den debiteur der zelver, alleer hy ten anderen daghe in oppositie ontfaen ofte gehoirt sal worden gehonden zyn te namptieren

<sup>(1)</sup> Cranwyen, craweyen, corweide. Fr. Corvée, service obligatoire et determiné à faire gratuitement pour le seigneur par ses vassaux. (Stallaert).

onder justicie de geheeschte achterstellen emmers de drye leste jaeren, ten waere hy debiteur prompteliek exhiberende quitantie ofte andere souffissant document van betalinghe van diere, welcken nampt den voorseiden heesschere sal mogen heffen ende lichten op zekere, behoudens verleggende t'recht van den nampt totter diffinitive.

Item, zoe van gelicken gheschieden sal metten eersten deffaulte, indien den debiteur ofte verwerdere sorterende onder den zelve vierschare ten anderen daghe niet en compareerde, maer hem liete danof versteken oft contumacieren.

Item, zoo wanneer eenighe toegesproken ypotecque, oft den gone hem gepresenteert hebbende ten beschudde van dien verwonnen sal wesen van derden dage, sal uuyt erachte van den zelven deffanlte verwonnen ende versteken blyfven van alle weeren ende exceptien; ende voorts naer verificatie van den geheeschte achterstellen by grootinge.

Item, dat van nu voortan ghelyck sommier ende provisionelyck recht geadministreert sal worden, ja in materie van huushuere als lantpacht, daer behoirlicken pachtbrief oft voorwaerde af is, gheteeckent by den hueraer oft pachtere ofte voor wette gepasseert, by alzoe verre de zelve pachtere ofte hueraere gheen souffissant betooch van betaling, by quittantie noch anderssins gedaen en can ten anderen daghe.

Item, maer indien de heesschere quame t'exigieren ofte heesschen meer achterstels dan totter somme van vyftich guldens, het ware van renten, huushueren ofte lantpacht dan hem naer recht competeerde sal omme zyn temeriteyt ende calumnie ghecondempneert worden in de boete van drye guldenen ende boven de voorseide vyftich guldenen zes guldenen, naer de qualiteyt van de rente, huushuere oft lantpacht ter discretie van de juge; d'een heelft tot prouffyte van den heere, ende dander heelft tot proffyte van den aermen boven het interrest van partye.

Item, dat volgende de voorgaende ordonnantie van den jaere veertich, niemante dinghen oft agieren en sal by gescrifte omme huushuere, lantpacht achterstel van renten hoedanich die zyn verdienden loon oft sallaris van dienstboden, verteerde montcosten gelegen nochte van vliegende schulden, onder de twintich schellinghen grooten, ten ware dat de verwerdere voetstaens namptierde de geheeschte somme, by welcke gevalle de verwerdere alleene sal vermoghen t'hebbene heessche by gescrifte, ende dat op de boete van drye ponden par., die de contrarie verzoucken sal. Actum tot Sint Nicolas, onder thanteecken van den grellier van den lande, den 27en Mey 1585; onderteeckent:

Hertoghe; ende bet beneden stont gescreven : ghepubliceert 2° Juny 1586; teste me, Exacrde.

Ordonnantie gegeven by sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes,

op zekere requeste gepresenteert

by die van Sint Nicolas, den 17en Octobris 1585.

Alzoe by alle octroyen van zyne Majesteit op t'lichten van de voorgaende Sen penninck, op alle ouroerlycke goedinghen, alhier te lande glielegen, deen heelft compt ten laste van den proprietaris oft rentheffers, ende dander heelft tot laste van den hineraere ofte rentglielder, die schuldich es den glieheelen Sen penninck te verschieten. Soe verstaen sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes: wien by aucthorisatie van zyne hoocheyt de kennisse interpretatie ende judicature competeert in d'eerste instancie, dat den ontfangher van den spycker van Ruplemonde, schuldich es den supplianten te laten corten den junsten 10en penninck over de heelft van eleken Sen penninck van de cheynsrenten, daermede de onroerlieke goedinghen belast zyn, conforme de instructie te lande uuytgeleyt ende gepubliceert. Actum int collegie, tot Sint Nicolas, ten daghe voorscreven.

Attestatie van hooftscepenen nopende het afcurten van den vyfden penninck van de cheynsrenten ende cooren renten, etc<sup>a</sup>.

Sgravemannen ende hooftscepenen van den lande van Waes, certiffieren ende attesteren, midts desen, eenen yegelyck diet behooren sal, dat volgende d'instructie, edicten, statuten ende ordonnantien uuytgesonden ende te lande gepubliceert op de tauxatie ende inninghe van den 5en penninck, uuyt crachte van den octroye ghelicht in den voornomde lande met zyn toebehoirten, tot furnissemente, zoe wel van de penninghe belooft, ten daghe van de reconciliatie van den lande met zyne Majesteit, als de subsecutive contributien, tot onderhont van de volcke van oirloghe aldaer in garnisoene geleyt ende jegenwoirdelick ligghende tot ghemeyne defensie van dien, de particuliere tauxateurs ende collectenrs gelast zyn geweest te tanxeren alle gronden van erfven, leenen, bosschen, vivres, enz. Te wetene in pachte zynde ten advenante van de pachte, ende de proprieteyt ten advenante van haere duecht ende weerde naer de ghemeene voet van de hueringhe int zelve geweste, zonder anschau te nemen up eenighe

lasten, twaere van cheynsen ofte renten competerende kercken, godshuusen, heylighen gheest oft andere van wat natuere die zyn, daer unyt gaende, overmidts de proprietaris ofte grondenaer jegens den rentheffer den 10<sup>en</sup> penninck vermochte te corten, in conformiteyte van de voorgaende ottroyen, daertoe dat het jegenwoirdighe hem is refererende ende ghelyck men in zuleke 5<sup>en</sup> penninck van allen ouden tyden in den zelven lande gecostumeert es van doenen. Twelck oock by den quoyeren dien aengaende overbrocht bevonden worden achtervolght te zyne. Actum tot Sint Nicolas, int collegie den 15<sup>en</sup> January 1586.

# Ordonnance de son Alteze sur l'entretenement des gens de guerre, et ce qui en dépendt.

Comme son Alteze est informé que ce pays de Waes avecq ses enclavemens a souffert et souffre journellement des grandes charges et despens, non seullement pour le service de Sa Majesté et la conservation du dict pays, mais aussy par les exces des gens de guerre et de ceulx de la suyte de la court, par on et en cas que ceulx d'Anvers continuent en leur obstination le dict pays est apparent de ne pouvoir furnir à ce que est de besoing, et par consèquent sa dicte Majesté frustrée de beaucoup de commoditéz divisans et nécessaires pour la sustentation de ce camp nest que incontinent y soit remédié ausdicts exces et despens, sa dicte Majesté a ordonné et ordonne par cestes que le contenu et articles ensuyvans sera observé sans exception ou contradiction aulcune.

En premier lieu son Alteze révocque par cestes toutes les ordonnances des logemens et entretemens donnéz et l'aictes de sa part pour ceulx qui suyvent sa personne, et court, soyent seigneurs, gentilz hommes, officiers ou gens de guerre, tenans garnison, et loyèz pour le charge de son Alteze et ordre signé du grand bailly de Waes; ordonnant à tous, et quelzconcques qui par billetz du dict grand bailly, ou du fourier major Tu Desquin auroit esté fouréz et logéz à charge de payer cincq pattars pour chascun cheval, quilz aient à satisfaire, lesdicts cincq pattars pour chascun cheval, et ce que eulx ou leurs gens auront despendu, durant le temps qu'en vertu du dict ordre y auront esté logéz, à paine que l'auditeur genéral à la requisition des intéressèz sans auleun délay contraindra par exécution les deffaillans en leurs personnes, chevaulx et aultres biens à donner satisfaction ausdictz intérresséz.

Item, son Alteze ordonne que personne de quelle qualité qu'il soit, ne demeure, ny laisse demenrer ses varlets, ses garnison ou chevaulx en aulcuns maisons de ce pays au despens du paysan ou hoste, mais sera tenu de luy payer aussy bien que ses chevaulx, ou verlets despendront que sa personne, à paine d'estre exécuté comme dessus, et arbitrairement estre chastié selon les circonstances et mérites du faict.

Et affin que les habitans du dict pays puissent avoir moyen de vivre et demonrer en leurs maisons et continuer en leurs debvoirs et que aussy les personnaiges nécessairement suyvans la court. Et la personne de sa dicte Alteze puissent avoir moyen d'aulcunnement nourir leurs chevaulx, son Alteze déclarera an dict grand bailly et fonrier major le nombre et les personnes quelle entend debvoir estre de sa part logéz et aecomodéz.

Lesquelz, estant logéz en vertu de la signature des dits grand bailly ou fourier major, recepvront ce bénéfice que le paysan patron ou le villaige respectivement sera obligé de fornier pour chascun cheval, deux boites de foing, de huiet libvres la boitte, et trois garbées de paille par jour, en payant pour le tout trois pattars ou trois pattars et demy pour l'herbe que chascun cheval mangera sur l'estable, et s'il y a chevaulx qui pourront être nourriz par herbe, allans aux prairies on aux champs, le patron ou paysan recepvra pour chascun cheval, soit petit ou grand, deux pattars pour une myet et ung jour, commandant à tous et à chascun qu'ilz aient à se contenter aveeq ce que dessus, sans povoir exiger ou demander quelque chose aux despens de son patron, mais seront tenuz d'accepter les aveines ou aultres grains de leur argent la on que bon leur semblera, le tout à paine d'estre chastiéz.

Commandans sa dicte Alteze bien expressement à tous prévostz, tant de l'armée de sa dicte Majesté que de la court, d'entretenir bien estroictement l'ordre desia dressé et publié sur la coppure et desgatz des bledz, grainz et herbes de la terre, à peine qu' en peu de debvoir le dict grand bailly fera incontinent cesser le traictement que les pays lenr donne par jour, auquel effect ilz logeront le plus prèz de Bevres, et aultres lienx à la cavaillerie logé présentement que possible sera, et sera le dict ordre aultreffois publié par tont.

Item, que les herbes, prairies et champs des villaiges de Zwyndrecht, Burcht et Melsele sont abandonnéz pour la nourriture des chevaulx, et aultres bestial. Sa dicte Alteze déclaire par cestes qu'elle n'entend que pour cela ny doibvent estre nourriz aultres que

chevaulx et bestes appertenans aux habitans de chaseun village, ou à ceulx qui par son ordonnance y sont logéz, ou bien à ceulx qui sont des compaignies tenans garnison et entretenuz par ceulx du pays.

Et si avant qu'il touche aux compaignies, soit du cheval ou de piet, tenans garnison à Cruybeke, Bazele, Ruplemonde et Tamise, les capiteines, lieutenans et officiers, s'addresseront au dict grand bailly de Waes, le quel, par advyz de ceulx de la loy de chaseun lieu, monstrera quelques mesures d'herbages et prairies les plus proches de la garnison indifférament, on les soldatz seront tenuz de nourrir leurs chevaulx de bagaige, et qui ne sont de service en payans deux pattars par jour et nuict de chasenn cheval, les quelz deux pattars ilz recepvront moings pour leur entretenement, et si les dits gens de guerre venillent nourrir d'herbes leurs chevaulx de service aux estables, on leur assignera des herbes pour coupper, à condition que le priz leur sera rabatu, on s'ilz venllent recepvoir leur entretennement, comme du passé, ilz pourront achapter les herbes croissantes, à tel raisonnable pris qu'ilz pourront accorder avecq le paissant, par le moien du dict bailly de Waes.

Lequel bailly avecq l'adviz des gens de la loy de chaseun lieu pourra à la fin que dessus, saisir les dicts herbages en paiant ou faisant payer es mains du propriétaire, on recepveur des biens annotéz le rendage annuel de ceste aunée, à l'advenant de la grandeur des terres.

Item, le dict bailly pourra faire rabatre à chascune compaignie en général au proflict de l'interressé la valeur du dommaige que ou luy fera apparoistre avoir esté faict, des soldatz, leurs varletz ou chevaulx en particulier estant assez qu'il appera que soldats de telle compaignie auront faict.

Item, sa dicte Alteze deffent à chascun, soient capiteynes, officiers, soldats on vivandiers, de nourrir aux despens des paysaus ou sur leurs terres, vaches, boeufz, poulains ou brebis; et si auleuns capitaines pour leurs mesnaiges veullent nourir vaces à leurs despens, ou sur les villaiges de Melsele, Zwyndrecht et Burcht, ilz seront tenuz donner le nombre d'icenlx par escript an dict bailly de Waes, affin que soubz umbre desdictes compaignies tout le monde ne nourisse tel bestial, au grand domnaige du paysaut, lequel à cest effect se doibt retirer, comme on trouve qu'en auleuns lieux la troiesme partye n'apertient aux habitans, lesquelz toutesfois doibvent payer les assiettes, gabelles et impositions.

Item, son Alteze declaire, comme aultrefois a faict, que nulz vivandiers pourront joyr de leurs francises, sinon à l'endroit de ce qu'ilz vendront au camp à Calloo, et sur la fin de la dycque vers Calloo et Bevres; item peuvent aussy joyr de leurs franchyses aux lieux fortz, où il y a garnison; item, de ce qu'ilz vendront à Bevres, lieu de la court, saulf qu'en cela ne soit comprins les taverniers, bouchiers ou aultres habitans du dict lieu, lesquelz en toutes choses, demeureront obligéz de payer comme tous aultres habitans du pays, sans qu'en cela leur pourront ayder aulcunes lettres de commissaire général des vivres, ou aultres quelzconcques. Faict à Bevres, le 21° de May 1585. Soubzscript. Alexandre, et plus bas signé: Vasseur.

(VERVOLGT).

## PROCÈS-VERBAUX.

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1903.

Présents: MM. Willemsen, Van Hooff, Annaert, De Decker, De Cock, Van Haelst, Heyndrickx, De Panw, Van Naemen, Poppe, Segers, Verwilghen Stan., Verwilghen Jos, Reynaert.

Mr De Bock se fait excuser.

Le premier point de l'ordre du jour était l'allocation du Président, Mr G. Willemsen. Elle avait pour titre : « Les événements de 1850—51 à St. Nicolas ». Mr Willemsen après avoir rappelé les événements qui enrent lien au début du monvement, dont le résultat fut l'indépendance de la Belgique, fit l'historique de ce qui se passa à St. Nicolas à cette époque. Certes, ce ne furent pas des faits importants dont notre ville fut alors le théatre. Toutefois, en citant, d'après des documents du temps, une multitude de petits faits, Mr le Président montra que la capitale du Pays de Waes, prit part, elle aussi à la révolution glorieuse, mais surtout féconde par ses résultats, de 1850.

Après l'allocation du Président, M<sup>r</sup> Reynaert, sécrétaire du Cercle, donna lecture du Rapport sur la situation et les travaux du Cercle durant l'année 1904—1905.

Enfin cinq membres de la Direction. MM. De Bock, Heyndricky, Annaert, Van Haelst et Van Naemen, dont le terme finissait cette année, furent réélus par acclamation.

LE SÉCRÉTAIRE, JOS. REYNAERT. LE PRÉSIDENT, G. WILLEMSEN.

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 NOVEMBRE 1905.

Présents: MM. Willemsen, Van Hooff, Annaert, De Cock, De Ryck, De Decker, Behaegel, Casteel Jos, De Sutter, Heyndrickx, Janssens Xavier, Dilis, Belpaire, Van de Vyver Jos, Meskens, Reynaert.

Mr Willemsen, Président du Cercle, développe le premier point de l'ordre du jour : « Une polémique en 1814 ». Une brochure anonyme consacrée à l'examen de la question suivante : « La réunion de la Belgique à la Hollande est-elle à souhaiter? » donna naissance à cette polémique. L'auteur de la brochure répond par l'affirmative à la question proposée. Il s'efforce de prouver l'utilité de la réunion des deux pays en développant divers arguments; entre autres ; en disant que cette réunion est nécessaire pour le progrès matériel de la Belgique, pour son commerce extérieur, etc. La réponse à cette brochure ne se fit pas attendre. Le vieux Van der Noot d'abord, puis Van Wamel, greffier du tribunal de commerce d'Anvers, firent paraître chacun une brochure pour renverser la thèse de l'utilité de la réunion de notre pays à la Hollande, Eux préconisent la réunion à l'Autriche comme la solution la plus favorable aux interêts de la Belgique. Une quatrième brochure tendant à ridiculiser la polémique en question, parut en dernier lieu. De l'analyse de ces divers écrits, Mr Willemsen tire la conclusion : qu'en 1814 le concept de notre indépendance nationale n'était pas encore bien net à cette époque.

Mr Jos. Velle fait ensuite l'historique de la comptabilité. Après avoir donné quelques aperçus sur la comptabilité matérielle, tangible, en usage chez les anciens et les peuples primitifs, il aborde la partie essentielle de sa conférence : les origines et l'histoire de la comptabilité écrite. Dans celle-ci on distingue trois facteurs : la monnaie, le crédit, un système de numération coordonnée.

L'orateur esquisse à grands traits l'histoire de la comptabilité écrite par rapport à ces trois éléments, en commençant par les anciens : Egyptiens, Romains, pour arriver à la Renaissance et aux Temps Modernes.

Après Mr Velle, Mr Em. Dilis parle d'un Epitaphier Wasien inédit. Mr Dilis décrit d'abord la composition matérielle de l'épitaphier et indique d'une manière générale son contenu : des épitaphes appartenant à vingt-sept villages du Pays de Waes. Parlant ensuite des inscriptions tombales, blasons héraldiques qui s'y trouvent dépeints ou transcrits il fait remarquer surtout les épitaphes inédites, c. a. d. celles qui ne sont pas renseignées dans l'Epitaphier Wasien publié dans les Annales du Cercle. Il relève en même temps comme quoi l'auteur de cet épitaphier inédit y a donné une place à des notes généalogiques et historiques. La dernière partie de l'étude de Mr Dilis est consacrée à l'examen de ces deux questions : « Quand et par qui cet épitaphier a-t-il été composé? » Pour la première question on

peut dire qu'il fut commencé au début du 18<sup>me</sup> siècle et terminé en 1765. La personnalité de auteur, par contre, reste incertaine jusqu'à présent.

Mr Willemsen, en son nom et au nom de son collaborateur Mr Th. De Decker présente le quatrième rapport sur les fouilles qu'ils pratiquent à Thielrode. Après la découverte du puits ces deux collaborateurs avaient en leur attention attirée par l'existence d'un champ situé à 800 mètres environ au Nord de la briqueterie et portant le nom caractéristique de « Steenakker ». Cette pièce de terre est absolument truffée de débris céramiques, à tel point que les ornières du chemin voisin sont périodiquement comblées de débris de « tegulae, d'imbrex, etc. » Nos confrères y pratiquèrent des sondages qui leur firent découvrir un dallage, un foyer contenant encore une grande quantité de cendres de bois. Ils y trouvèrent en outre des débris d'un immense « dolium, » ainsi que deux poteries sigillées en soi-disant « Samos. » Ces objets étaient exposés dans la salle.

L'assemblée, après la lecture de ces différentes communications, décide que le cercle prendra officiellement part au congrès des Sciences Historiques organisé par la société Dunkerqusise pour l'euconragement des Sciences, des Lettres et des Arts, pour le mois de Juillet 1907 et s'y fera représenter par un délégué.

L'assemblée décide aussi d'insister auprès de l'administration communale pour que des mesures soient prises en vue de l'agrandissement des locaux du musée.

Le Président communique à l'assemblée les programmes des concours ouverts par l'Académie Royale de Belgique et la Koninklijke Vlaamsche Academie. Il engage les membres à v prendre part.

LE SÉCRÉTAIRE, JOS. REYNAERT. LE PRÉSIDENT, G. WILLEMSEN.

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 FÉVRIER 1906.

Présents: MM. Willemsen, De Windt, Martens, Heyndrickx, Meert-De Mullewie, Meskens, Van Hooff, Van Damme, Dilis, Reynaert.

MM. De Cock et De Bock se fout excuser.

Avant de passer à l'ordre du jour M<sup>r</sup> Willemsen, Président, fait connaître à l'assemblée les récompenses obtenues par le Cercle pour sa participation à l'exposition Universelle de Liège.

Mr Dilis donne ensuite lecture de quelques notes touchant la chapellenie Castrale de Burght. Ces notes se rapportent a un procès qui ent lieu, au commencement du XVIIIe siècle, entre le Seigneur de Burght et le titulaire de la chapellenie en question. Ce dernier, un chanoine d'Anvers, se faisait remplacer par un autre prêtre pour remplir les charges qui lui incombaient par suite de sa nomination comme chapelain du Château de Burght. Le Seigneur de Burght voulait le forcer à le faire par lui-même.

Mr Van Damme, dans son travail « La Garde-Civique à Lokeren » retrace successivement une première organisation d'une garde-civique à Lokeren, en 1850, et une seconde qui ent lieu en 1851, lorsque la garde-civique fut organisée par tout le pays. Il termine son travail en racontant la participation de la garde-civique de Lokeren, au mois d'Août 1851, à la lutte entre la Hollande et la Belgique. Les Hollandais avaient pénétré dans le Pays de Waes. Pour aider à les repousser la garde-civique de Lokeren partit pour Beveren. Mais elle revint, à l'improviste, sans avoir fait quoique ce soit.

Mr G. Willemsen donne ensuite lecture de quelques notes sur la Culture et l'Industrie linières au Pays de Waes au XVIII° siècle.

LE SECRÉTAIRE, JOS. REYNAERT. LE PRÉSIDENT, G. WILLEMSEN.

### INHOUD. - TABLE.

#### NOTICIÉN EN VERHANDELINGEN. - NOTICES ET DISSERTATIONS.

|                                                                       | PAGE |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Leden van den kring van het jaar 1905-1906                            | -5   |
| Les événements de 1830-1831 à St. Nicolas, par Mr G. Willemsen        | 11   |
| Verslag over den toestand en de werkzaamheden van den Oudheidkundigen |      |
| Kring van het Land van Waas                                           | 66   |
| Lokeren's Schutterij in 1830, door Mr Van Damme                       | 77   |
| Register A. Nº 125. — Vernieuwinge van voorgeboden der Keuren van het |      |
| Land van Waas, Beveren, Dendermonde enz. — Waassche handvesten van    |      |
| het Staatsarchief te Gent                                             | 91   |
| Notes sur la Solidification et le Montage des grands Mammifères, par  |      |
| Mr LF. De Pauw ,                                                      | 133  |
| Register A. № 125. (vervolg)                                          | 141  |
| Procès-Verbaux                                                        | 268  |

FIN DU TOME XXIV.

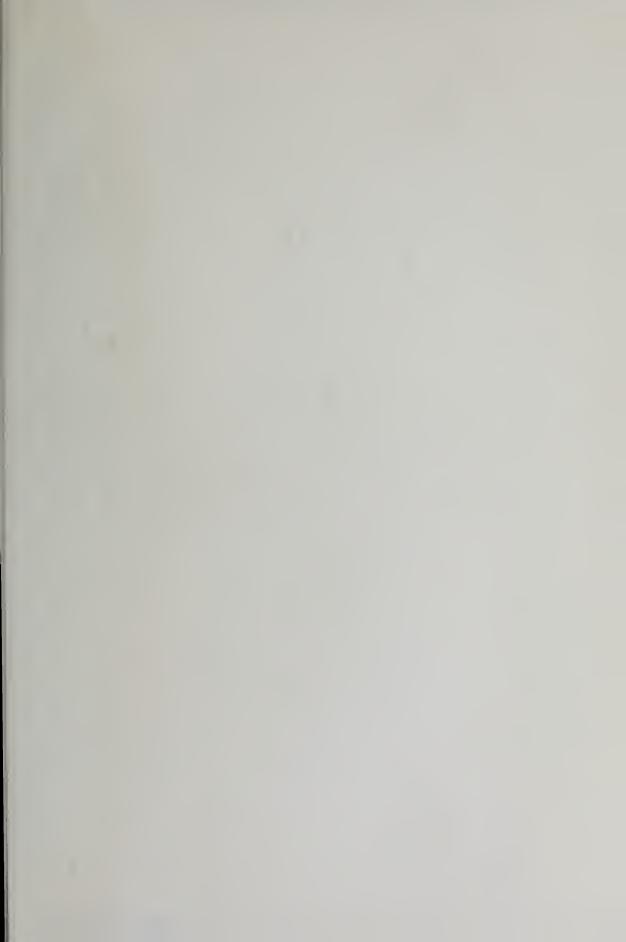





